

14. 10. 105.

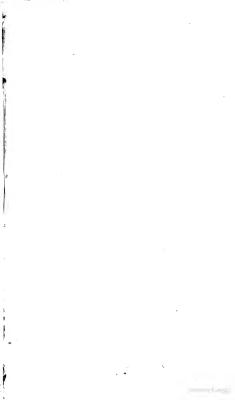

# HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

E T

POLITIQUE.

TOME'SECOND.







and the same of th

## HISTOIRE

### **PHILOSOPHIQUE**

E T

### POLITIQUE

Des Établissements & du Commerce des Européens dans les deux Indes.

TOME SECOND.



A LA HAYE,

Chez Gosse, Fils.

M. DCC. LXXIV.

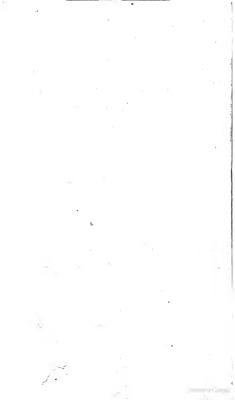

### TABLE DES CHAPITRES.

### LIVRE QUATRIEME.

|             | , établissemens, guerres & commerce<br>inçois dans les Indes Orientales.                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAP. I.    | NCIENNES révolutions du com-                                                                                |
| П.          | Premiers voyages des François aux                                                                           |
| III.        | Etablissement des François à Mada-                                                                          |
| 17.         | gascar. Description de cette isle, 12<br>Les François sont de Surate le centre                              |
|             | de leur commerce. Idée de cette ville<br>célébre, & du Guzurate où elle est<br>stuée,                       |
| ν.          | Entreprise des François sur l'isle de<br>Ceylan & sur Saint-Thomé, Leur                                     |
| ŸI.         | établissement à Pondichéry, 42.<br>Etablissement des François à Siam.<br>Leurs vues sur le Tonquin & sur la |
| <u>VII.</u> | Cochinchine, 45 Perte & reconverement de Pondichéry, devenu le principal établissement                      |
| ÝΙΙΙ.       | dans l'Inde, 64<br>Décadence de la Compagnie de France,<br>Causes de son dépérissement, 68                  |
| IX.         | La Compagnie de France reçoit un éclat<br>passacer du système de Lavv, & re-<br>tombe dans l'obscurité, 74  |
| X.          | Grands succes des François aux Indes, 82                                                                    |
| XI.         | Vues des François pour leur aggrandif-                                                                      |
| 211.        |                                                                                                             |
| XII.        | Guerre entre les Anglois & les Fran-                                                                        |
| Tome        | gois, Les derniers perdent tous leurs                                                                       |

établissemens, XIII. Source des malheurs éprouvés par les François, XIV. Mesures que l'on prend en France pour le rétablissement des affaires dans l'Inde , XV. Les mesures sont insuffisantes. On substitue le commerce des partisuliers à celui de la Compagnie. Situation de ce corps à l'époque de son anéantisfement , XVI. Situation actuelle des François à la côte de Malabar, 160 Situation actuelle des François dans le XVII. Bengale, 164 XVIII. Situation actuelle des François à la côte de Coromandel, Situation actuelle des François à l'iste XIX. de France XX. Il convient à la cour de Versailles de fortifier l'iste de France & Pondichéry, si elle veut prendre part au commerce des Indes, XXI. Les François solidement établis dans l'Inde, fortirent de l'état d'oppresfion où les tiennent les Anglois , 184

### LIVRE CINQUIEME.

Commerce du Danemarck, d'Offende, de la Suéde, de la Fruffe, de l'Efpagne, de la Ruffie, aux Indes Orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes.

CH, XXII. ANCIENNES révolutions du Danemarck, Page. 189

|         | •                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D       | ES CHAPITRES. 41x                                                                                              |
| XXIII.  | Le Danemarck entreprend le com-<br>merce des Indes, 195                                                        |
| XXIV.   | Variations qu'a éprouvées le commer-                                                                           |
| xxv.    | Etat du commerce des Danois aux                                                                                |
| XXVI.   | Indes, 203<br>Etablissement d'une Compagnie des<br>Indes à Ostende, 208                                        |
| XXVII.  | Raisons, qui ont amené la destruc-<br>tion de la Compagnie d'Ostende,                                          |
| XXVIII. | 212<br>Idée générale de l'ancien gouverne-                                                                     |
| XXIX.   | ment de Suéde, 216<br>Les Suédois se livrent au commerce                                                       |
| ALALIA. | des Indes. Sur quelle base est éta-<br>bli ce commerce, 220                                                    |
| XXX.    | Etat Actuel de la Suéde, 224                                                                                   |
| XXXI.   | Le roi de Prusse forme à Embden une<br>Compagnie pour les Indes, Carac-<br>tere de ce prince, Sort de son éta- |
| XXXII.  | blissement, 237 Etablissement des Espagnols aux Phi-<br>lippines, 245                                          |
| XXXIII. | L'tat actuel des Philippines, 249                                                                              |
| XXXIV.  | Ce que les Philippines pourroient de-<br>venir dans des mains actives, 255                                     |
| XXXV.   | Notions générales (ur la Tartarie, 263                                                                         |
| XXXVI.  | Démêlés des Russes & des Chinois<br>dans la Tartarie, 270                                                      |
| XXXVII. | Les Russes obtiennent la liberté d'en-<br>voyer une caravane à la Chine, 272                                   |
| IIIYXXX | Projet de la Russie pour faire le com-<br>merce des Indes par la Tartarie in-                                  |

| 412 T   | ABLE DES CHAPITRES.                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       |                                                                                                                  |
| XLI.    | moyens de le rendre florissant, 28 t<br>Liaisons des Européens avec la Chine.<br>Etat de cet empire relativement |
| XLII.   | au commerce,  Les Européens achetent du thé à la  Chine,  300                                                    |
| XLIII.  | Les Européens achetent de la porce-<br>laine à la Chine,                                                         |
| XLIV.   | Les Européens achetent des soies à la                                                                            |
| XLV.    | Les Européens achetent des ouvrages<br>de vernis & du papier à la Chine,                                         |
| XLVI.   | A quelles fommes s'élevent les achats<br>que les Européens font à la Chine,                                      |
| XLVII.  | Que de viendra le commerce de l 345<br>rope avec la Chine? 346                                                   |
| XLVIII. | L'Europe doit-elle continuer son com-<br>merce avec les Indes                                                    |
| XLIX.   | L'Europe a-t-elle besoin de grands<br>établissemens dans les Indes pour y<br>faire le commerce,                  |
| L.      | L'Europe doit-elle rendre libre le com-<br>merce des Indes, ou l'exploiter pa-<br>des Compagnies exclusives, 386 |

Fin de la table des Chapitres.

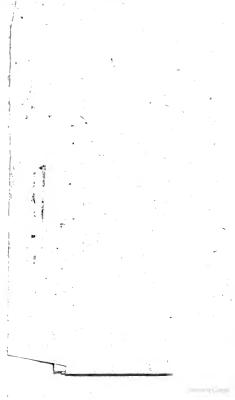





### HISTOIRE

### *PHILOSOPHIQUE*

### POLITIQUE.

Des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

#### LIVRE QUATRIEME.

Voyages, établissemens, guerres & commerce des François dans les Indes Orientales.



#### CHAPITRE PREMIER.

Anciennes révolutions du commerce de France.

Es anciens Gaulois, presque toujours
Len guerre les uns avec les autres, n'avoient entr'eux d'autre communication que
celle qui peut convenir à des peuples sauTome II.

vages, dont les besoins sont toujours trèsbornés. Leurs liaisons au dehors étoientencore plus resserrées. Quelques navigateurs de Vannes portoient dans la Grande-Bretagne, de la poterie qu'ils échangeoient contre des chiens, des éclaves, de l'étain, & des sourrures. Ceux de ces objets qui ne trouvoient pas des acheteurs dans la Gaule même, passource des vins, des étosfes, des épiceries, que les négocians de l'Italie ou de la Grece y avoient

apportés.

Ce genre de trafic ne s'étendoit pas à tous les Gaulois. On voit dans Céfar que les habitans de la Belgique avoient profcrit chez eux les productions étrangeres, comme capables de corrompre les mœurs.: ils pensoient que leur sol étoit assez fertile pour suffire à tous leurs besoins. La police des Celtes & des Aquitains étoit moins rigide. Pour être en état de payer les marchandises que leur offroit la Méditerranée, & dont la passion devenoit tous les jours plus vive, ces peuples se livrerent à un travail dont ils ne s'étoient pas avisés jusqu'alors : ils ramafferent avec soin les paillettes d'or que plusieurs de leurs rivieres. charioient avec leurs fables.

Quoique les Romains n'ajmassent ni n'estimassent le commerce, il devint nécessairement plus considérable dans la Gaule, après

Les invasions des Francs & des autres barbares, arrêterent cette activité naissante. Elle ne reprit pas même son cours, lorsque ces brigands se furent affermis dans leurs conquêtes. A leur férocité fuccéda une aveugle passion des richesses. Pour la satisfaire, ont eut recours à tous les genres de véxations. Un bateau qui arrivoit à une ville, devoit payer un droit pour son entrée, un droit pour le salut, un droit pour le pont, un droit pour approcher du bord, un droit d'ancrage, un droit pour la liberté de déchar-. ger, un droit pour le lieu où il devoit placer ses marchandises. Les voitures de terre n'étoient pas traitées plus favorablement. Des commis répandus par-tout, les accamoient de tyrannies intolérables. Ces excès furent pouffés au point que quelquefois le prix des effets conduits au marché, n'étoit pas fuffifant pour payer les frais préliminaires

à la vente. Un découragement universel devenoit la suite nécessaire de pareils désordres.

Bientôt il n'y eut plus d'industrie, de manufactures que dans le cloître. Les moines n'étoient pas alors des hommes corrompus par l'oisiveté, par l'intrigue & par la débauche. Des soins utiles remplissoient tous les instans d'une vie édifiante & retirée. Les plus humbles, les plus robuftes d'entr'eux, partageoient avec leurs serfs les travaux de l'agriculture. Ceux à qui la nature avoit donné ou moins de force, ou plus d'intelligence recueilloient dans des atteliers les arts fugitifs & abandonnés. Les uns & les antres fervoient, dans le filence & la retraite, une patrie dont leurs successeurs n'ont jamais cessé de dévorer la substance. & de troubler la tranquillité.

Dagobert réveilla un peu les esprits au au septieme siecle. Aussi - tôt on vit accourir aux soires nouvellement établies, les Saxons avec l'étain & le plomb de l'Angleterre; les Juis, avec des bijoux & des vases d'argent ou d'or; les Esclavons, avec tous les métaux du Nord; les Lombards, les Provençaux, les Espagnols, avec les merchandises de leur pays, & celles qui leur arrivoient d'Asfrique, d'Egypte & de Syrie; les négocians de toutes le provinteur soyaume, avec ce que pouvoit fournir leur sol & leur instruction d'ur oyaume, avec ce que pouvoit fournir leur sol & leur industrie. Malheureussement cette prospérité sut courte; elle disparut

fous les rois fainéans, pour renaître fous

Charlemagne.

Ce Prince que l'histoire pourroit placer fans flatterie à côté des plus grandshommes, s'il n'eût pas été quelquefois un vainqueur fanguinaire & un tyran persécuteur, parut suivre les traces de ces premiers Romains, que les travaux champêtres délaffoient des fatigues de la guerre. Il s'occupa du foin de ses vastes domaines, avec une suite & une intelligence qu'on attendroit à peine du particulier le plus appiqué. Tous les grands de l'état se livrerent à son exemple , à l'agriculture & aux arts qui la précedent ou qui la fuivent. Dès-lors les François eurent beaucoup de productions à échanger, & une facilité extrême à les faire circuler dans l'inmense empire qui alors recevoit leurs loix! Une situation si florissante, offrit un nouvel attrait au penchant qu'avoient les Normands à la piraterie. Ces barbares accoutumés à chercher dans le pillage des biens que leur fol ne pouvoit pas leur procurer, fortirent en foule de leur âpre climat , pour amasser du butin. Ils se jetterent sur toutes les côtes, mais plus avidement fur celles de France, qui leur offroient une plus riche proie. Ce qu'ils commirent de ravages, ce qu'ils se permirent de cruautés, ce qu'ils allumerent d'incendies pendant un fiecle entier dans ces fertiles provinces, ne se peut imaginer sans horreur. Durant ce funesse période, on ne songeoit qu'à éviter l'ecsavage ou la mort. Il n'y avoit point de communication entre les peuples, & il n'y avoit point par conséquent de commerce.

Cependant les feigneurs chargés de l'administration des provinces; s'en étoient infensiblement rendus les maîtres, & avoient réussi à rendre leur autorité héréditaire. Ils n'avoient pas rompu tout lien avec le chef de l'empire; mais fous le nom modeste de vassaux, ils n'étoient guere moins rédoutables à l'état, que les rois voisins de ses frontieres. On les confirma dans leurs usurpations, à l'époque mémorable qui fit paffer le sceptre de la famille de Charlemagne dans celle des Capets. Dès-lors il n'y eut plus d'affemblée nationale, plus de tribunaux, plus de loix, plus de gouvernement. Dans cette confusion mourtriere, le glaive tenoit lien de justice; & ceux des citoyens qui n'étoient pas encore ferfs , furent obligés de le devenir, pour acheter la protection d'un chef en état de les défendre.

Il étoit impossible que le commerce profpérat sous les chaines de l'esclavage, & au milieu des troubles continuels qu'enfantoit la plus cruelle des anarchies. L'industrie ne se plait qu'à l'ombre de la paix: elle craint sur-tout la servitude. Le génie s'éteint lorsqu'il est sans espérance, sans émulation; & il n'y a ni espérance ni émulation, où il n'y a point de propriété. Rien ne fait mieux

est.

l'éloge de la liberté, & ne prouve mieux les droits de l'homme, que l'impossibilité de travailler avec succès pour enrichir des maîtres barbares.

Plusieurs rois de France soupconnerent cette importante vérité ; ils travaillerent à donner un frein à ces tyrans subalternes, qui en ruinant leurs malheureux vaffaux, perpéruoient les calamirés de la monarchie. Cependant Saint Louis fut le premier qui fit entrer dans le système du gouvernement , le commerce, qui jusqu'alors n'avoit été que l'ouvrage du hasard & des circonstances. Il lui donna des loix constantes ; il dressa lui-même des statuts, qui ont servi de modele à ceux qu'on a faits depuis.

Ces premiers pas conduifirent à de plus grandes opérations. Il existoit depuis bien long-temps une défense formelle de transporter hors du royaume aucune de ses denrées. La culture étoit découragée par cette aveugle prohibition. Le fage monarque abattit des barrieres si funestes. Il espéra avec raison que la liberté des exportations feroit rentrer dans l'état, les trésors que son imprudente expédition d'Afie en avoit fait fortir.

Des événemens politiques feconderent ces vues salutaires. Jusqu'à Saint Louis, les rois avoient eu peu de ports sur l'Océan, & aucun fur la Méditerranée. Les côtes septentrionales étoient partagées entre les com-

### Histoire philosophique

tes de Flandres, les ducs de Bourgogne, de Normindie & de Bretagne; le refte avoit fubi le joug Anglois. Les côtes méridionales appartenoient aux comtes de Touloufe, aux rois de Majorque, d'Arragon & de Caftille. Par cette difpolítion des chofes, les provinces de l'intérieur ne pouvoient que très-difficilement ouvrir une communication libre avec les marchés étrangers: la réunion du comté de Touloufe à la couronne, leva ce puissant obstacle, du moinspour une partie du territoire dont elle jouissoit.

Philippe, fils de Saint Louis, pour mettre de plus en plus à profit cette espece de conquête, voulut attirer à Nismes, ville de sa dépendance, une partie du commerce fixé à Montpellier, qui appartenoit au roi d'Arragon. Les privileges qu'il accorda, produisirent l'effet qu'il en attendoit ; mais on ne tarda pas à s'appercevoir que ce n'étoit pas un si grand bonheur. Les Italiens remplirent la France d'épiceries, de parfums, de foieries, de toutes les riches étoffes de l'Orient. Les arts n'étoient pas affez avancés dans le royaume, pour donner leurs ouvrages en échange ; & les produits de l'agriculture ne suffisoient pas pour payer tant d'objets de luxe. Une confommation fi chere n'auroit pu se soutenir qu'avec des métaux; & la nation, quoiqu'une des moins pauvres de l'Europe, en avoit fort peu, fur - tout depuis les croisades.

Philippe-le-Bel démêla ces vérités : il réuffit à donner aux travaux champêtres affez d'accroiffement , pour payer les importations étrangeres, en même - temps qu'il en diminuoit la quantité, par l'établiffement de nouvelles manufactures, & par le dégré de perfection où il porta les anciennes. Sous ce regne, le ministere entreprit pour la premiere fois de guider la main de l'artiste, de diriger ses ouvrages. La largeur, la qualité, l'apprêt des draps furent fixés. On défendit la fortie des laines que les nations voifines venoient acheter pour les mettre en œuvres. C'étoit ce que dans ces fiecles d'ignorance on pouvoit faire de moins déraifonnable.

Depuis cette époque, le progrès des arts fut proportionné à la décadence de la tyrannie féodale. Cependant le goût des François ne commença à fe former que durant leurs expéditions en Italie. Genes, Venife, Florence, leur offrirent mille objets nouveaux qui les éblouirent. L'austérité que maintenoit Anne de Bretagne, fous les règnes de Charles VIII & de Louis XII, empêcha d'abord les conquérans de se livrer à l'attrait. qu'ils fe sentoient pour l'imitation. Mais ausfi-tôt que François I. eut appellé les femmes à la cour; aussi-tôt que Catherine de Médicis eur passé les Alpes, les grands affecterent une magnificence inconnue depuis la fondation de la monarchie. La nation entiere se laissa entraîner à ce luxe séduisant, & ce sut une nécessité que les manusactures

fe perfectionnaffent.

Depuis Henri II jusqu'à Henri IV, les guerres civiles, les méprisables querelles de religion, l'ignorance du gouvernement, l'éprit de finance qui commençoit à s'introduire dans le confeil, la barbare & dévorante tupidité des gens d'affaires, à qui la protection donnoit un nouvel essor; toutes cos causes retarderent les progrès de l'intendrire, & ne purent la détruire. Elle reparat avec éclat sous le ministere économe de Sully. On la vit presque s'anéantir sous ceux de Richelieu & de Mazarin, livrés tous deux aux traitans; occupés, l'un de sa domination & de set vengeances, l'autre d'intrigues & de brigandages.



#### CHAPITRE II.

Premiers voyages des François aux Indes.

AUCUN roi de France n'avoit pensé férieufement aux avantages que pouvoit procurer le commerce des Indes; & l'éclat qu'il donnoit aux autres nations, n'avoit pas réveillé l'émulation des François. Ils confonmoient plus de preductions orientales som les autres peuples; ils étoient aussi favo-

sablement situés pour les aller chercher à leur source, & ils se bornoient à payer à l'activité étrangere, une industrie qu'il ne tenoit qu'à eux de partager. A la vérité, quelques négocians de Rouen avoient hafardé en 1535 un foible armement; mais Genonville qui le commandoit, fut accueilli au cap de Bonne - Espérance par de violentes tempêtes, qui le jetterent fur des côtes inconnues, d'où il eut bien de la peine à regagner l'Europe.

En 1601, une société formée en Bretagne, expédia deux navires, pour prendre part, s'il étoit possible, aux richesses de l'Orient, que les Portugais, les Anglois & les Hollandois se disputoient. Pyrard qui les commandoit, arriva aux Maldives. & ne revit sa patrie qu'après dix ans d'une navigation malheureuse.

Une nouvelle compagnie, dont Girard le Flamand étoit le chef, fit partir de Normandie, en 1616 & en 1619, quelques vaisseaux pour l'isle de Java. Ils en revinrent avec des cargaifons fuffifantes pour dédommager les intéressés, mais trop foibles pour les encourager à de nouvelles entreprifes.

Le capitaine Reginon voyant cet octroi inutile expiré en 1633, engagea deux ans après plufieurs négocians de Dieppe à entrer dans une carriere, qui pouvoit donner de grandes richesses à quiconque sauroit la parcourir avec intelligence. La fortune trahit les effors des nouveaux aventuriers. L'unique fruit de ces expéditions répétées, fut une haute opinion de l'isle de Madagascar, découverte en 1506 par les Portugais.

L'idée avantageuse qu'on en avoit prise, donna naissance en 1642 à une compagnie qui devoit y former un grand établissement, pour affurer à ses vaisseaux la facilité d'aller plus lcin.

### CHAPITRE

Etablissement des François à Madagascar. Description de cette Isle.

ORSQU'ON eut parcouru cette Isle, on trouva qu'elle étoit située le long des côtes orientales de l'Afrique ; qu'elle avoit trois cents trente-fix lieues de long, cent vingt dans fa plus grande largeur, & environ huit cents de circonférence. Par quelque vent qu'un navigateur y aborde, il n'appercoit que des fables triftes & tout-à-fait stériles. Mais à mesure qu'il s'éloigne du rivage, il trouve un fol tantôt noir, tantôt rougeatre, communément affez fertile, & partout arrosé par un grand nombre de rivieres. La nature y est toujours en végétation, & produit, fans beaucoup de travail, du riz; des parates, des bananes, des ananas, de

l'indigo, du chanvre, du coton, de la foie, du fucre, des palmiers, des cocotiers, des orangers, des arbres gommiers, des bois propres à la confiruction & à tous les arts. Les pâturages font excellens; on y voir pâtre des bœufs de la plus grande efpece, & des bêtes à laine entiérement femblables à celles de Barbarie.

L'isle de Madagascar est partagée en un grand nombre de provinces. Chacune a un chef nommé Dian, mot qui répond à celui de feigneur : des esclaves & des troupeaux, c'est tout ce qu'il a pour soutenir la dignité de son rang. Sa place est héréditaire; mais s'il meurt sans postérité, elle appartient de droit au plus ancien de fes délégués. Quelques-uns de ces magistrats qu'il choisit luimême, forment son conseil, pendant que le plus grand nombre va maintenir la tranquillité dans les villages, & y rendre la justice. Il ne peut entreprendre la guerre que de leur aveu, ni la foutenir qu'avec les contributions & les efforts volontaires de fes peuples.

Telle est la forme du gouvernement établie généralement dans l'lise : on ne s'en est écarté que dans la province d'Anossi, où les Arabes s'établirent il y a plusieurs siecles, Quoique peu nombreux, ils s'y rendirent bientôt les plus forts, & partagerent le pays en vingt-deux districts, dont chacun eaux un maître de leur nation, qu'on non ma

Boandrian ou descendant d'Abraham. Cer especes de souverains se sont perpétuellement la guerre; mais ils ne minquent jamais de se réunir contre les autres princes de Madagascar, auxquels la qualité d'étrangers & d'usurpateurs les rend extrêmement odieux. C'est la partie de l'Isse où il y a moins de mœurs, d'activité, d'industrie & de bravoure, parce que c'est la seule où il

n'y a point de liberté.

Des François établis au Fort - Dauphin, dans le pays d'Anossi, ont découvert dépuis peu, dans leurs courses, une nouvelle espece d'hommes, appellés Kimos, dont les plus grands n'ont pas quatre pieds. Ils forment une quarantaine de villages dans l'intérieur des terres, au Nord-Ouest de l'Isle. On les dit plus méchans, & ce qui paroît, bien extraordinaire, moins poltrons que tous leurs woiss. Ils ne sortent pas de leurs montagnes, & ne permettent à personne d'y pénétrer.

Les autres habitans de Madagascar sont grands, agiles, d'une contenance siere, Ils cachent sous un air riant, un grand dessein ou une passion sorte avec autant d'art que les sourbes des nations civilisées. Leurs loix, dont ils ignorent eux-mêmes l'origine, s'observent avec beaucoup d'uniformité. Les vieillards chargés de les maintenir, ne reçoivent jamais aucun honoraire pour le procès d'un criminel, & croient assez gagner

en délivrant leur pays d'un malfaiteur. Dans les caufes civiles, on leur amene un nombre d'animaux proportionné à l'importance des affaires.

Le délit qui arme le plus fouvent la juftice , c'est le vol. Malgré l'usage où l'on est de percer la main à ceux qui en font convaincus, la passion pour le brigandage est univerfelle. Les citoyens inquiets pour leurs propriétés , vivent dans une continuelle méfiance les uns des autres. Pour se rassurer mutuellement, autant qu'il est possible, ils scellent leurs engagemens par les fermens les plus folemnels. L'habitude de ces formalités est si bien établie, qu'ils les observent lors même qu'ils traitent avec les Européens. Dans ces occasions importantes, celui qui représente la nation, met dans un vase rempli d'eau-de-vie, de l'or, de l'argent, une pierre à fusil, de la poudre à canon, s'il se peut, de la pouffiere du tombeau de ses ancêtres, fouvent même du fang, qu'à la ma- . niere des amiens Scythes, les contractans font fortir de leur bras par une incision. Durant ces préparatifs, les armes font posées à terre en forme de croix. Bientôt après ; les deux parties intéressées les ramassent, & en tiennent la pointe dans la coupe, en remuant fans ceffe ce qu'elle contient , jusqu'à ce que les engagemens aient été contractés. Alors les négociateurs, les témoins Les spectatours, tout le monde boit dans le

vase, jusqu'à ce qu'il ait été vuidé. On s'embrasse, & l'on se retire.

Des principes religieux n'arrêtent pas les infidélités des habitans de Madagafcar. Quoiqu'ils admettent confusément la dodrine si répandue des deux principes, ils n'ont point de culte. Cette indifférence n'empêche pas qu'ils ne soient livrés à des supersitions de tous les genres. Dans leurs idées grossieres d'astrologie, ils ne voient rien, ils n'imaginent rien, à quoi ils n'attachent quelque liaison avec l'avenir.

Le plus dangereux de leurs préjugés, est sans doute, celui qui a établi la diftinction des jours heureux & malheureux. On fait inhumainement mourir tous les enfans nés sous des auspices funestes. C'est un principe de destruction qui, joint à beaucoup d'autres, empêche le pays de se peupler.

Ceux qui ne sont pas la victime de cette cruelle superstition, sont la plupart circoncis à deux ans, ou à vingt - quatre lunes, selon leur maniere de s'exprimer. On donne à la cérémonie le plus d'éclat qu'il est possible. Pendant qu'on fait l'amputation, un des parens de l'enfant tient une coupe sous le couteau sacré du prêtre ou de l'ombiasse ; l'oncle le plus distingué avale la partie du prépuce qui a été coupée. Le reste de la famille & des assistants, trempe le doigt dans le sang & le goûte. Des festins, des danses, des plaisirs de tous les genres,

terminent enfin ces finguliers myfteres. Parvenu à l'âge viril, fans avoir reçu aucune éducation, l'habitant de Madagafar fe marie. L'homime du peuple, l'efclave mème, prend autant de femmes qu'il veut, ou qu'il en peut trouver. Les gens au defius du commun n'ont qu'une époufe légitime; mais ils se dédommagent avec des concubines des ennuis de l'uniformité. Les unes & les autres rompent, quand bon leur femble, un nœud qu'ils trouvent mal afforti; & les deux sexes ont alors un droit égal de former de nouveaux liens, ou de refter libres.

C'est par une vie oisive & corrompue que l'habitant de Madagascar arrive à la fin de sa carriere. Elle est rarement très-longue. Un climat mal fain, de mauvais alimens, une débauche continuelle, le défaut de secours, d'autres causes encore la précipitent ordinairement. Un homme est-il mort, des cris de douleur, exprimés par des chants continuels & monotones, en avertissent tout le voisinage. Les parens s'assemblent. Ils se livrent aux profusions des festins, tandis que le plus affectionné des escraves est occupé à demander à celui qui a cessé d'être, quelles raisons l'ont déterminé à se séparer de ce qu'il avoit de plus cher. Au bout de huit jours le cadavre est enterré avec ses bijoux les plus précieux. Cependant il n'est pas oublié. Le respect pour les ancêtres est incroyable dans ces régions barbares. Il est ordinaire de voir des hommes de tous les âges aller pleurer fur le tombeau de leurs peres, & leur demander des conseils dans les actions les plus intéressantes de leur vie.

Le riz, qui malgré la plus mauvaife des cultures, se multiplie au centuple, est la nourriture ordinaire des habitans de Madagascar. Ils ont pour boisson une espece d'hydromel & du vin de sucre & de banane, Leur habit le plus somptueux est un pagne sur leurs épaules, & un autre au milieu

du corps.

Madagascar avoit été visité par les Portugais , les Hollandois & les Anglois , qui , n'y trouvant aucun des objets qui les attiroient dans l'Orient, l'avoient dédaigné. Les François qui ne paroiffoient pas avoir de but bien arrêté, employerent à le conquérir les fonds qu'ils avoient faits pour étendre leur commerce. Quelque or qu'ils trouverent répandu dans un coin de l'ifle , leur fit préfumer qu'il devoit y avoir des mines. Leur avidité les empêcha de soupçonner que ce métal qui diminuoit tous les jours sensiblement avoit été porté par les Arabes; & ils furent punis de leur aveuglement par la perte entiere de leurs capitaux. A l'expiration de leur octroi, il ne leur restoit que quelques habitations situées en cipq ou six endroits de la côte, construites de planches couvertes de feuilles, entourées de pieux, & honorées du nom imposant de fort , parce

qu'on y voyoit quelques mauvais canons. Leurs défenfeurs étoient réduits à une centaine de brigands, qui par leur cruauté ajoutoient tous les jours à la haine qu'on avoit conçue contre leur nation. Quelques petits diffricas abandonnés par les naturels du pays, quelques cantons plus étendus, d'où la force arrachoit un tribut en denrées, formoient toutes leurs conquêtes,

Le Maréchal de la Meilleraie s'empara de ces débris, & conçut le deffein de relever pour fon utilité particuliere une entreprise si mal conduite. Il y réussit si peu, que sa propriété ne fut vendue que vingt mille francs : & c'étoit tout ce qu'elle pouvoit

valoir.

Enfin Colbert présenta, en 1664 à Louis XIV le plan d'une Compagnie des Indes. La France a voitalors une agriculture si florissante & une industrie si animée, qu'il sembloit que cette branche de commerce lui fût inutile. Son ministre pensa autrement. Il prévit que les nations d'Europe établiroient à son exemple des manufactures de toute espece. & qu'elles auroient de plus que la France leurs liaifons avec l'Orient. Cette vue fur trouvée profonde, & l'on créa une Compagnie des Indes avec tous les privileges dont jouissoit celle de Hollande. On alla même plus loin. Colbert considérant qu'il y a naturellement pour les grandes entreprises de commerce une confiance dans les républiques, qui ne se trouve pas dans les monarachies, eut recours à tous les expédiens propres à la faire naître.

Le privilege exclusif fut accordé pour cinquante ans, afin que la Compagnie fût enhardie à former de grands établissemens dont elle auroit le temps de recueillir le fruit.

Tous les étrangers qui y prendroient un intérêt de vingt mille livres devenoient régnicoles, fans avoir besoin de se faire naturaliser.

Au même prix, les officiers, à quelques corps qu'ils fussent attachés, étoient dispenfés de résidence, sans rien perdre des droits & des gages de leurs places.

Ce qui devoit servir à la construction, à l'armement, à l'aviraillement des vaisseurs, étoit déchargé de tous les droits d'entrée & de sortie, ainsi que des droits de l'amirauté.

L'état s'obligeoit à payer cinquante francs par tonneau des marchandifes qu'on portesoit de France aux Indes, & foixante-quinze livres pour chaque tonneau qu'on en rapporteroit.

On s'engagcoit à foutenir les établissemes de la Compagnie par la force des armes, à escorter ses envois & ses retours, par des escadres aussi nombreuses que les circonstances l'exigeroient.

La passion dominante de la nation sut intéressée à cet établissement. On promit des honneurs & des titres héréditaires à tous ceux qui se distingueroient au service de la Compagnie.

Comme le commerce ne faisoit que de naître en France, & qu'il étoit hors d'état de fournir les quinze millions qui devoient former le fonds de la nouvelle société, le minifierer s'engagea à en prêter jusqu'à trois. Les grands, les magistrats, les citoyens de tous les ordres, furent invités à prendre part au reste. La nation jalouse de plaire à son prince qui ne l'avoit pas encore écrasse du poids de sa fausse grandeur, s'y porta avecun empresement extrême.

L'obstination de s'établir à Madagascar fit perdre le fruit de la premiere expédition. Il fallut enfin renoncer à cette Isle, dont le peuple sauvage & indomptable ne s'accommodoit ni des marchandises, ni du culte, ni des

mœurs de l'Europe.

A cetre époque, les vaisseaux de la Compagnie prire directement la route des Indes. Par les intrigues de Marcara, né à Ispahan, mis attaché au service de France, on obtint la liberté d'établir des comptoirs sur diverses côtes de la péninsule. On tenta même d'avoir part au commerce du Japon. Colbert offrit de n'y envoyer que des protestans; mais les artifices des Hollandois firent resuser aux François l'entrée de cet empire, compe ils l'avoient fait resuser aux Anglois,



### CHAPITRE IV.

Les François font de Surate le centre de leur commerce. Idée de cette ville célebre, & du Guzurate où elle est située.

SURATE avoit été choisie pour être le centre de toutes les affaires que la Compagnie devoit faire dans l'Inde. C'étoit de cette ville principale du Guzurate que devoient partir les ordres pour les établiffemens fubalternes : c'étoit là que devoient se réunir les différentes marchandises qu'on expédieroit

pour l'Europe.

Le Guzurate forme une presqu'isle entre l'Indus & le Malabar. Il a environ cent foixante milles de long, & une largeur à-peuprès égale. Les montagnes de Marva le féparent du royaume d'Agra, Les Pluies y font continuelles, depuis juin jusqu'en septembre ; le reste de l'année, le ciel est si serein . qu'on y appercoit rarement un nuage. Heureusement les ardeurs du soleil sont tempérées par une rofée bienfaifante, qui rafraîchit l'air & humecte la terre. La richesse d'un fol abondant en bled, en riz, en fucre, en coton, en troupeaux, en gibier, en fruits de toute espece, qui se succédent fans interruption, jointe à plusieurs manufactures importantes, suffisoit au bonheur des habitans; lorsque des étrangers leur porterent, au commencement du huitieme fiecle, de nouvelles branches d'industrie.

Des Perfans perfécutés dans leurs opinions, par les Sarrasins leurs vainqueurs, fe réfugierent dans l'isle d'Ormus , d'où quelque temps après, ils firent voile pour l'Inde, & prirent terre à Diu. Ils ne s'arrêterent que dix-neuf ans dans cet afyle, & fe rembarquerent. Les vents les poufferent fur une plage riante, entre Daman & Baçaim. Le prince qui donnoit des loix à cette contrée , ne consentit à les admettre parmi fes fujets, 'qu'à condition qu'ils devoileroient les mysteres de leur croyance, qu'ils quitteroient leurs armes, qu'ils parleroient Indien, qu'ils feroient paroître leurs femmes en public, fans voile, & qu'ils célébreroient leurs mariages à l'entrée de la nuit, selon l'usage du pays; comme ces stipulations n'avoient rien de contraire à leurs idées religieuses les réfugiés les accepterent. On leur donna un terrein où ils bârirent une ville, d'où ils ne tarderent pas à se répandre dans l'intérieur des terres.

L'habitude du travail contractée & perpétuée par une heureuse nécessité, if profpérer entre leurs mains les terres & les manufactures de l'état. Affez sages pour ne se mêter ni du gouvernement, ni de la guerre, ils jouirent d'une paix profonde au milieu des révolutions. Cette circonspection & leur ajfance multiplierent leur nombre. Ils formerent toujours, fous le nom de Parlis, unpeuple léparé, par l'attention qu'ils eurent de ne point s'allier aux Indiens, & par l'attachement aux principes qui les avoient fait proferire. Ce font ceux de Zoroaftre, mais un peu altérés par le temps, par l'ignorance &

par l'avidité des prêtres.

La prospérité du Guzurate qui étoit en partie l'ouvrage des Persans réfugiés, excita l'ambition de deux pussiances redoutables. Tandis que les Portugais le pressoient du côté de la mer par les ravages qu'ils faisoient, par les victoires qu'ils remportoient, par la conquête de Diu, regardé avec raison comme le Boulevard du royaume; les Mogols, déjà maîtres du Nord de l'Inde, & qui brûsoient d'avancer vers les contrées méridionales où étoient le commerce & les richesses, le menacioient dans le continent.

Badur, Patane de nation, qui gouvernoit alors le Guzurate, fentit l'impossibilité de réssifere à fois à deux ennemis si acharnés. Il crut avoir moins à craindre d'un peuple dont les forces étoient séparées de ses états par des mers immenses, que d'une nation puissamment établie aux frontieres de ses provinces. Cette considération le réconcilia avec les Portugais. Les facrifices qu'il leur fit les déterminerent même à joindre leurs troupes aux siennes contre Akebar, dont ils ne redoutoient guere moins que lui l'activité & le courage. Cette

Cette alliance déconcerta des hommes qui avoient compté n'avoir affaire qu'à des Indiens. Ils ne pouvoient se résoudre à combattre des Européens qui passoient pour invincibles. Les naturels du pays, encore pleins de l'effroi que ces conquérans leur avoient caufé , les peignoient aux foldats Mogols comme des hommes descendus du ciel ou fortis des eaux, d'une espece infiniment supérieure aux Afiatiques, en valeur, en génie & en connoissances. Déjà l'armée faisse de frayeur, pressoit ses généraux de la ramener à Delhi, lorsqu'Akebar convaincu qu'un Prince qui entreprend une grande conquête, doit lui-même commander ses troupes, vole à fon camp. Il ne craint pas d'assurer ses troupes qu'elles battront un peuple amolli par le luxe, les richesses, les délices, les chaleurs des Indes; & que la gloire de purger l'Asie de cette poignée de brigands leur est réservée. L'armée rassurée, applaudit à l'Empereur & marche avec confiance. La bataille s'engage ; les Portugais mal fecondés, par leurs alliés, sont enveloppés & taillés en pieces. Badur s'enfuit & disparoît pour toujours. Toutes les villes du Guzurate s'empressent d'ouvrir leurs portes au vainqueur. Ce beau royaume devient en 1565, une province du vaste émpire, qui doit bientôt envahir tout l'Indostan.

Le gouvernement Mogol, qui étoit alors dans la force, fit jouir le Guzurate de plus Tome II. B

de tranquillité qu'il n'en avoit eu. Les manufactures fe multiplierent à Cambaye, à Amidabad, à Broitschia, dans plusieurs autres villes. Il s'en établit dans celles qui n'avoient pas connu cette industrie. Les campagnes étendirent leurs productions & leur culture. Bientôt la partie du Malabar qui en est voifine, fatiguée depuis long-tems par les vexations des Portugais, y porta fes fabriques de toiles. On y vit arriver aussi les marchandifes des bords de l'Indus, qu'il étoit difficile de déboucher par le haut du fleuve, à cause de sa rapidité, & par le bas, parce que ses eaux se déchargeant dans la mer par un très-grand nombre d'embouchures, le perdent, pour ainsi dire, dans les sables.

Toutes ces richesses seréunissoient à Surate, bâtie sur la riviere de Tapti, à quelques milles de l'Océan. Cette ville dut cet avantage à un fort qui faisoit la sureté des marchands, & à fon port, le meilleur de la côte, sans être excellent. Les Mogols, dont c'étoit alors la feule place maritime, y prenoient tout ce qui servoit à leur luxe, ou à leur volupté; & les Européens qui n'avoient encore aucun des grands établissemens qu'ils ont formés depuis dans le Bengale & au Coromandel . y achetoient la plupart des marchandises des Indes. Elles s'y trouvoient toutes réunies par l'attention qu'avoit eu Surate de se procurer une marine supérieure à celle de ses

voisins.

Ses vaisseaux qui duroient des siecles entiers, étoient la plupart de mille ou douze cens tonneaux. Ils étoient conftruits d'un bois très-dur qu'on appelle tecke. Loin de lancer les navires à l'eau, par des apprêts coûteux & des machines compliquées, on introduisoit dans le chantier la marée qui les enlevoit. Les cordages faits d'écorce de cocotiers étoient plus rudes, moins maniables que les nôtres; mais ils avoient autant ou plus de folidité. Si leurs voiles de toiles de coton n'étoient ni si fortes , ni si durables que celles de chanvre, elles étoient plus pliantes & moins sujettes à se fendre. Au lieu de poix, ils employoient la gomme d'un arbre nommé damar, qui valoit peut-être micux. La capacité de leurs officiers, quoique médiocre, étoit suffisante pour les mers, pour les saisons où ils naviguoient. A l'égard de leurs matelots appellés Lascars, les Européens les ont trouvés bons, pour leurs vovages d'Inde en Inde. On s'en est même quelquefois fervi avec fuccès pour ramener dans nos parages orageux, des vaisseaux qui avoient perdu leurs équipages.

Tant de moyens réunis avoient attiré à Surate une infinité de Mogols, d'Indiens, de Perfans, d'Arabes, d'Arméniens, de Juifs & d'Européens. Nous soupconnions à peine que le commerce pût avoir des principes, & ils étoient connus, pratiqués dans cette partie de l'Asse. On y trouvoit de l'arcette partie de l'Asse. gent à bas prix, & des lettres de change, pour tous les marchés des Indes. Les affurances pour les navigations les plus éloignées, y étoient d'une reflource très-ufitée, il régnoit tant de bonne foi, que les facs étiquetés & cachetés par les banquiers, circuloierat des années entieres fans être ni comprés, ni pefés. Les fortunes étoient proportionnées à cette facilité de s'enrichir par l'induffrie. Celles de cinq à fix millions n'étoient pas rares, & il y en avoit de plus confidérables.

Elles etoient la plupart entre les máins des Banians. Ces négocians étoient renommés pour leur franchife. Quelques momens leur fufficient, pour terminer les affaires les plus importantes. Ils confervoient, dans les difcussions les plus compliquées, une égalité & une politesse dont nous nous sor-

merions difficilement l'idée.

Leurs enfans qui affiftoient à tous les marchés, se formoient de bonne heure à ces mœurs paifibles. A peine avoient -ils une lueur de raifon, qu'ils étoient initiés dans tous les mysteres du commerce. Il étoit ordinaire d'en voir de dix ou douze ans en état de remplacer leurs peres. Quel contraste, quelle distance de cette éducation, à celle que nos enfans reçoivent; & cependant, quelle différence entre les lumieres des Indiens, & les progrès de nos connoissances!

Les Banians qui avoient quelques esclaves

Abyssins, ce qui étoit rare chez des hommes si doux, les traitoient avec une humanité qui doit nous paroître bien singuliere. Ils les élevoient comme s'ils eussent été de leur famille, les formoient aux assaires, leur avançoient des fonds, ne les laissoient pas seulement jouir des bénésies, ils leur permettoient même d'en disposer en faveur de leurs descendans, lorsqu'ils en avoient.

La dépense des Banians ne répondoit pas à leur fortune. Réduits par principe de religion à se priver de viandes & de liqueurs spiritueuses, ils ne vivoient que de fruits & de quelques ragoûts simples. On ne les voyoit s'écarter de cette économie que pour l'établissement de leurs ensans. Dans cette occasion unique, tout étoit prodigué pour le section, pour la musique, la danse, les seux d'artifice. Leur ambition étoit de pouvoir se vanter de la dépense que leur avoient coûté ces nôces. Elle montoit quelquesois à cent mille écus.

Leurs femmes même, avoient du goût pour ces mœurs fimples. Leur unique gloire, étoit de plaire à leurs époux. Pœur-être la grande vénération qu'elles avoient pour le lien conjugal, venoir - elle de l'urage où l'on étoit de les engager des l'âge le plus tendre. Ce fentiment étoit à leurs yeux le point le plus facré de leur religion. Jamais elles ne se permettoient le plus court entretien avec des étrangers. Moins de réserve n'auroit pas

fuffi à des maris qui ne pouvoient revenir de leur étonnement, quand on leur parloit de la familiarité qui régnoit en Europe entre les deux fexes. Ceux qui affuroient que des manieres fi libres n'avoient aucune influence fur la conduite, ne les perfuadoient pas. Ils répondoient, en fecouant la tête, par un de leurs proverbes, qui fignifie que fi l'on approche le beurre trop près du feu, il est bien dissicile de l'empêcher de fondre.

A l'exception des Mogols qui possédoient toutes les charges du gouvernement ; qui dépensoient beaucoup pour leurs écuries, pour leurs bains, pour leur ferrail; & qui pour oublier les violences du despotisme fous lequel ils vivent, outroient tous les genres de volupté ; l'économie des Banians étoit devenue celle des autres négocians de Surate; autant que la différence de religion le permettoit. Leur plus grande dépense, étoit l'embellissement de leurs maisons.

Elles étoient construites de la maniere la plus convenable à la chaleur du climat. De très-belles boiseries couvroient les murs extérieurs; & les murs intérieurs, ainsi que les plafonds, étoient incrustés de porcelaine. Les fenêtres recevoient le jour par des carreaux d'écaille ou de nâcre qui tempéroient l'éclat du foleil , sans en trop affoiblir la lumiere. Entre les appartemens, dont la distribution & l'ameublement étoient agréablement affortis aux usages du pays, l'on

distinguoit la piece où jaillissoit dans un bassin de marbre une sontaine, dent la fraîcheur & le murmure invitoit à un doux sommeil.

Dans le tems de leur repos, le plus grand plaisir, le plaisir le plus ordinaire des habitans de Surate, étoit de s'étendre sur un sopha, où des hommes d'une dextérité finguliere les pêtrissoient, pour ainsi dire; comme on pêtrit la pâte. Le besoin de faciliter la circulation des fluides, fouvent rallentie par la trop grande chaleur, avoit donné l'idée de cette opération , source féconde d'une infinité de sensations délicieuses. On éprouvoit une tendre langueur , qui alloit quelquefois jufqu'à l'évanouissement. Cet usage étoit, dit-on, passé de la Chine aux Indes; & quelques épigrammes de Martial, quelques déclamations de Séneque, paroissent indiquer qu'il n'étoit pas inconnu aux Romains, dans le temps où ils rafinoient fur tous les plaisirs, comme les tyrans qui mirent aux fers ces maîtres du monde, rafinerent dans la fuite fur tous les fupplices.

Il y avoit à Surate, un autre genre de délices, que notre mollesse lui eût peutêtre encore plus envié: c'étoient ses danscuses ou balliaderes, nom que les Européens leur ont toujours donné d'après les Portugais.

Elles font réunies en troupes dans des féminaires de volupté. Le fociétés de cette espece les mieux composées, sont confacrées aux pagodes riches & fréquentées. Leur destination est de danser dans les temples aux grandes folemnités , & de fervir aux plaisirs des Brames. Ces prêtres qui n'ont pas fait le vœu artificieux & imposteur de renoncer à tout, pour mieux jouir de tout, aiment mieux avoir des femmes qui leur appartiennent que de corrompre à la fois le célibat & le mariage. Ils n'attentent pas aux droits d'autrui par l'adultere ; mais ils sont jaloux des danseuses, dont ils partagent & le culte & les vœux avec leurs dieux, jusqu'à ne permettre jamais sans répugnance, qu'elles aillent amuser les rois & les grands.

On ignore comment cette institution singuliere s'est formée. Il est vraisemblable qu'un Brame qui avoit sa concubine ou sa femme, s'associa d'abord avec un autre Brame, qui avoit aussi sa concubine ou sa femme; mais qu'à la longue le mélange d'un grand nombre de Brames & de femmes, occasionna tant d'insidelités, que les femmes devinrent communes entre tous ces prêtres. Réunissez dans un seul clottre des célibataires des déux sexes, & vous ne tarderez pas à voir naître la communauté-des hommes & des femmes.

Il est vraisemblable qu'au moyen de cette communauté d'hommes & de semmes, la jalousie s'éteignit, & que les semmes virent sans peine le nombre de leurs femblables fe multiplier, & les hommes, le nombre des Brames s'accroître. C'étoit moins une rivalité qu'une conquête nouvelle.

Il est vraisemblable que pour pallier aux peuples le scandale d'une vie si licencieuse, toutes ces semmes furent consacrées au fervice des autels. Il ne l'est pas moins que les peuples se préterent d'autant plus volontiers à cette espece de supersition, qu'elle renfermoit dans une seule enceinte les desirs essensiales d'avent troupe de moines, & mettoit ainsi leurs semmes & leurs filles à l'abri de la séduction.

Il est vraisemblable qu'en attachant un caractere sacré à ces especes de courtisannes; les parens virent sans répugnance leurs plus belles filles, entraînces par cette vocation, quitter la maison paternelle, pour entrer dans ce séminaire, d'où les semmes surannées pouvoient retourner sans honte dans la société: car il n'y a aucun crime que l'intervention des dieux ne confacre, aucune vertu qu'elle n'avilisse. La notion d'un être absolu est entre les mains des prêtres, qui en abusent, une destruction de toute morale. Une chose ne plait pas aux dieux, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est bonne, mais jelle est bonne, parce qu'elle plait aux dieux.

Il ne reftoit plus aux Brames qu'un pas à faire, pour porter l'inflitut à fa dernière perfection : c'étoit de perfuader aux peuples qu'il étoit "agréable aux dieux;, honnête & faint, d'épouser une Balladiere de préférence à toute autre femme, & de faire folliciter comme une grace spéciale le reste de leurs débauches.

Il est des troupes moins choisses dans les grandes villes, pour l'amusement de tous les gens riches. Les Maures & les Gentils peuvent également se procurer le spectacle de ces danseuses, dans leurs maisons de campagne ou dans leurs affemblées publiques. Il y a même de ces troupes ambulantes conduites par de vieilles femmes, qui, d'éleves de ces sortes de séminaires en deviennent à la fin les directrices.

Par un contraste bizarre, & dont l'effet est toujeurs choquant, ces belles filles traînent à leur suite un musicien dissorme & d'un âge avancé, dont l'emploi est de battre la mesure avec un instrument de cuivre, que nous avons depuis peu emprunté des Turcs pour ajouter à notre musique militaire, & qui aux Indes se nomme Tam. Celui qui le tient répete continuellement ce mot avec une telle-vivacité, qu'il arrive par dégrés à des convulsions affreuses, tandis que les Balladieres, échatistées par le des rouperses, échatistées par le des sont parfumées, finissent par être hors d'elles-mêmes.

Les danses font presque toutes des pantomimes d'amour : le plan, le dessein, les attitudes, les mesures, les sons, & les cadences deces ballets, tout respire cette pafsion & en exprime les voluptés & les sureurs.

Tout conspire au prodigieux succès de ces femmes voluptueuses; l'art & la richesse de leur parure, l'adresse qu'elles ont à façonner leur beauté. Leurs longs cheveux noirs, épars sur leurs épaules ou relevés en tresses, font chargés de diamans & parsemés de sleurs. Des pierres précieuses enrichissent leurs colliers & leurs brasselets. Les bijoux même attachés à leurs narrines, cette parure qui choque au premier coupd'œil, est d'un agrément qui plaît & releve tous les autres ornemens, par le charme de la symmétrie, & d'un esser leurs plicable, mais sensible avec le tems.

Rien n'égale fur-tout leur attention à conferver leur fein , comme un des tréfors les plus précieux de leur beauté. 
Pour l'empêcher de grossir ou de se déformer , elles l'enserment dans deux étuis d'un bois très-léger , joints ensemble & 
bouclés par derriere. Ces étuis sont si polis & si souples , qu'ils se prêtent à tous 
les mouvemens du corps , sans applatir , 
sans offenser le tissi délicat de la peau. 
Le dehors de ces étuis est revêtu d'une 
feuille d'or parsemée de brillans. C'est-là 
fans contredit la parure la plus recherchée , 
la plus chere à la beauté. Un la quitte , 
on la reprend avec une légéreté singulière.

Ce voile qui couvre le fein n'en cache point les palpitations, les foupirs, les molles ondulations; il n'ôte rien à la volupté.

La plupart de ces danseuses croient ajouter à l'éclat de leur teint , à l'impressions de leurs regards, en formant autour de leurs yeux un cercle noir, qu'elles tracent avec une éguille de tête teinte d'une poudre d'antimoine. Cette beauté d'emprunt, relevée par tous les poëres Orientaux, après avoir paru bifarre aux Européens, qui n'y étoient pas accoutumés, a fini par

leur être agréable.

Cet art de plaire est toute la vie, toute l'occupation, tout le bonheur des Balladieres. On réliste difficilement à leur séduction. Elles obtiennent même la préférencefur ces belles Cachemiriennes, qui rempliffent les ferrails de l'Indoftan, comme les Géorgiennes & les Circassiennes peuplent ceux d'Ispahan & de Constantinople. La modestie, ou plutôt la réserve naturelle à de superbes esclaves séquestrées de la fociété des hommes, ne peut balancer les prestiges de ces courtisanes exercées.

Nulle part elles n'étoient à la mode comme à Surate, la ville la plus riche, la plus peuplée de l'Inde. Elle commença à décheoir en 1664. Le fameux Sevegi la Accegea, & en emporta vingt-cinq à

trente millions. Le pillage eût été infiniment plus confidérable, fi les Anglois & les Hollandois n'avoient échappé au malheur public, par l'attention qu'ils avoient eu de fortifier leurs comptoirs; & si le château où l'on avoit retiré tout ce qu'on avoit de plus précieux, n'eût été hors d'insulte. Cette perte inspira des précautions. On entoura la ville de murs, pour prévenir un pareil désastre. Il étoit réparé, lorsque les Anglois arrêterent en 1686, par une coupable & honteuse avidité, tous les bâtimens que Surate expédioit pour différentes mers. Ce brigandage qui dura ttois ans, détourna de ce fameux entrepôt la plupart des branches de commerce qui ne lui appartenoient pas en propre. Il fut presque réduit à ses richesfes naturelles.

D'autres pirates ont depuis infessé ses parages, & troublé à diverses reprises ses expédicions. Ses caravanes même qui transportoient les marchandises à Agra, à Delhy, dans tout l'empire, n'ont pas été toujours respectées par les sujets des Raïas indépendans, qu'on trouve sur différentes routes. On avoit imaginé autresois un moyen singulier pour la sûreté de ces caravanes; c'étoit de les mettre sous la protection d'une femme ou d'un enfant d'une race sacrée, chez les peuples qu'on avoit à craindre. Lorsque ces brigands ap-

prochoient pour piller, le gardien menacoit de se donner la mort, s'ils perssitoient dans leur résolution; & si l'on ne cédoit pas à ses remontrances, il se la donnoit effectivement. Les hommes irreligieux, que le respect pour un sang révéré de leur nation n'avoit pas arrêtés, étoient excommuniés, dégradés, exclus de leur caste. La crainte de ces peines rigoureusses enchaînoit quelquessois l'avarice; mais depuis que tout est en combustion dans l'Indostan, aucune considération n'y peut éteindre la soif de l'or.

Malgré ces malheurs, Surate est encore une ville de grand commerce. Tout le Guzurate verse dans ses magasins le produit de ses innombrables manufactures. Une grande partie est transportée dans l'intérieur des terres; le reste passe moyen d'une navigation fuivie, dans toutes les parties du globe. Les marchandises les plus connues, sont les deutris, grosse toile écrue qui se consomme en Perse, en Arabie, en Abyssinie, fur la côte orientale de l'Afrique, & les toiles bleues qui ont la même destination, & que les Anglois & les Hollandois placent utilement dans leur commerce de Guinée.

Les toiles de Cambaye, à carreaux bleus & blancs, qui fervent de mante en Arabie & en Turquie. Il y en a de groffieres, il y en a de fines, il y en a même où

l'on mêle de l'or, pour l'usage des gens

Les toiles blanches de Broitschia, ficonnues sous le nom de bastas. Comme elles sont d'une sinesse extrême, elles servent pour le castan d'été des Turcs & des Persans. L'espece de mousselier terminée par une raie d'or, dont ils sont leurs turbans, se fabrique dans lemême lieu.

Les toiles peintes à Amadabad, dont les couleurs font aufii vives, aufii belles, aufii durables que celles de Coromandel; on s'en habille en Perfe, en Turquie, en Europe. Les gens riches de Java, de Sumatra, des Moluques en font des pagnes & des couvertures.

Les gazes de Bairapour, les bleues fervent en Perse & en Turquie à l'habillement d'été des hommes du commun, & les rouges à celui des gens plus distingués. Les Juiss à qui la Porte a interdit la couleur blanche, s'en servent pour leurs turbans.

Les étoffes mêlées de foie & de coton, unies, rayées, fatinées, mêlées d'or & d'argent. Si leur prix n'étoit pas fi confidérable, elles pourroient plaire à l'Europe même, malgré la médiocrité de leur defiein, par la vivacité des couleurs, par la belle exécution des fleurs. Elles durent peu, mais c'est à quoi l'on ne regarde guere dans les ferrails de Turquie & de Perse où s'en fait la conformation.

Quelques étoffes purement de soie, appellées tapis. Ce font des pagnes de plufieurs couleurs fort recherchées dans l'est de l'Inde. il s'en fabriqueroit davantage, fi l'obligation d'y employer des matieres étrangeres, n'en augmentoit trop le prix.

Les chaales, draps très - légers, trèschauds & trés-fins, fabriqués avec des laines de Cachemire On les teint en différentes couleurs, & l'on y mêle des fleurs & des rayures. Ils servent à l'habillement d'hiver en Turquie, en Perse, & dans les contrées de l'Inde où le froid fe fait fentir. On fait avec cette laine précieuse des turbans d'une aune de large, & d'un peu plus de trois aunes de long, qui fe vendent depuis 2400 liv. jusqu'à 3600 l. Quoiqu'elle foit mise quelquesois en œuvre à Surate, les plus beaux ouvrages fortent de Cachemire même.

· Indépendamment de la quantité prodigieuse de coton que Surate emploie dans fes manufactures, elle en envoie annuellement fept ou huit mille bales au moins dans le Bengale. La Chine, la Perse & l'Arabie réunies en recoivent beaucoup davantage lorsque la récolte est très-abondante. Si elle est médiocre tout le superflu va fur le Gange, où le prix est toujours plus avantageux.

Quoique Surate recoive en échange de

ses exportations, des porcelaines de la Chine; des Soies de Bengale & de Perse; des mâtures & du poivre de Malaba; des gommes, des dattes, des fruits secs, du cuivre, des perses de Perse; des parsums & des esclaves d'Arabie; beaucoup d'épiceries des Hollandois; du fer, du plomb, des draps, de la cochenille, quelques clineailleties des Anglois; la balance lui est savorable, qu'il uir revient tons ses ans en argent vingt-cinq ou vingt-six millions. Le profit augmenteroit de beaucoup, si la fource des richesses de la cour de Delhy n'étoit pas détournée.

Cette balance cependant ne poprroit jamais redevenir aussi considérable qu'elle l'étoit lorsqu'en 1668 les François s'établirent à Surate. Leur chef se nommoit Caron. C'étoit un négociant d'origine Francoife qui avoit vieilli au fervice de la confpagnie de Hollande, Hamilton raconte que cet habile homme qui s'étoit rendu-agréable à l'empereur du Japon, en avoit obtenu la permission de bâtir dans l'isle où étoit le comptoir qu'il dirigeoit, une maifon pour le compte de ses maîtres. Ce bâtiment devint un château fans aucune défiance des naturels du pays qui n'entendent rien aux fortifications. Ils surprirent des canons qu'on envoyoit de Batavia, & instruisirent la cour de ce qui se passoit. Caron recut ordre d'aller à Jedo rendre

compte de sa conduite. Comme il ne put alléguer rien de raisonnable pour sa justification, il fut traité avec beaucoup de févérité & de mépris. On lui arracha poil à poil la barbe; on lui mit un bonnet & un habit de fou; on l'exposa en cet état à la risée publique, & il fut chassé de l'empire. L'accueil qu'il recut à Java acheva de le dégoûter des intérêts qu'il avoit embrassés; & un motif de vengeance l'attacha à la compagnie Françoise, dont il devint l'agent.



### Entreprise des François sur l'Isle de Ceylan & fur Saint-Thomé. Leur établiffement à Fondichery.

SURATE où on l'avoit fixé, ne rempliffoit pas l'idée qu'il s'étoit formée d'un établiffement principal. Il en trouvoit la position mauvaise. Il gémissoit d'être obligé d'acheter sa sûreté par des soumissions. Il voyoit du désavantage à négocier en concurrence avec des nations plus riches, plus instruites, plus accréditées. Il vouloit un port indépendant, au centre de l'Inde, dans quelqu'un des lieux où croissent les épiceries, fans quoi il croyoit impossible

qu'une compagnie pût se soutenir. La baie de Trinquemale dans l'isse de Ceylan lui parut réunir tous ces avantages, & il y conduisse une sorte escadre qu'on lui avoir envoyée d'Europe sous les ordres de la Haye, & dont il devoir diriger ses opérations. On crut, ou l'on feignit de croire qu'on pouvoir s'y fixer sans blesser les droits des Hollandois, dont la propriété n'avoir jamais été reconnue par le souverain de l'isse, avec qui l'on avoir un traité.

Tout cela pouvoit être vrai, mais l'événement n'en fut pas plus heureux On publia un projet qu'il falloit taire. On exécuta lentement une entreprise qu'il falloit brufquer. On fe laiffa intimider par une flotte qui étoit hors d'état de combattre, & qui ne pouvoit pas avoir ordre de hafarder une action. La difette & les maladies firent périr la majeure partie des équipages & des troupes de débarquement. On faiffa quelques hommes dans un petit fort qu'on avoit bâti, & où ils furent bientôt réduits à fe rendre. Avec le reste on alla chercher des vivres à la côte de Coromandel. On n'en trouva ni chez les Danois de Trinquebar, ni ailleurs; & le désespoir fit attaquer Saint-Thomé, où l'on fut averti qu'il régnoit une grande abondance.

Cette ville long-tems florissante avoit

## 4 Histoire philosophique

été bâtie il y avoit plus d'un siecle par les Portugais. Le roi de Golconde ayant conquis le Carnate, ne vit pas sans chagrin dans des mains étrangeres une place de cette importance. Il la fit attaquer en 1662 par ses généraux, qui s'en rendirent maîtres. Ses sortifications, quoique considérables & bien confervées, n'arrêterent pas les François qui les emporterent d'assaut en 1672. Ils s'y virent bientoit investis, & forcés deux ans après de se rendre; parce que les Hollandois qui étoient en guerre avec Louis XIV, joignirent leurs armes à celles des Indiens.

Ce dernier événement auroir achevé de rendre inutile la dépense que le gouvernement avoit faite en faveur de la compagnie, si Martin n'avoit pas été du nombre des négocians envoyés sur l'escadre de la Haye. Il recueillit les débris des colonies de Ceylan & de Saint-Thomé; & il en peupla la petite bourgade de Pondichery qu'on lui avoit nouvellement cédée, & qui devenoit une ville, lorsque la compagnie conçut les plus belles espérances d'un nouvel établissement qu'on eut occanion de former dans l'Inde.



### CHAPITRE VI.

Etablissement des François à Siam. Leurs vues sur le Tonquin & sur la Cochinchine.

QUELQUES prêtres des missions étrangeres avoient prêché l'Evangile à Siam, Ils s'y étoient fait aimer par leur morale & par leur conduite. Simples, doux, humains, fans intrigue & sans avarice, ils ne s'étoient rendus suspendents ni au gouvernement, ni aux peuples; ils leur avoient inspiré du respect & de l'amour pour les François en général, pour Louis XIV en particulier.

Un Grec d'un esprit inquiet & ambitieux, nommé Constanti Phaulcon, voyageant à Siam, avoit plu au prince, & en peu de tems il étoit parvenu à l'emploi de principal ministre, ou Barcalon, chargo à-peu-près semblable à celle de nos anciens maires du palais.

Phaulcon gouvernoit despotiquement le peuple & le roi. Ce prince étoit foible, valétudinaire & sans possérité. Son ministre forma le projet de lui succéder peutètre même celui de le détrôner. On sait que ces entreprises sont aussi faciles & auffi communes dans les pays foumis aux despotes, qu'elles sont difficiles & rares dans les pays où le prince regne par la justice; dans les pays où son autorité a pour principes, pour mesure & pour regle, des loix sondamentales & immuables, dont la garde est confée à des corps de magistrature éclairés & nombreux. Là les ennemis du souverain se montrent les ennemis de la nation. Là ils se trouvent arrêtés dans leurs projets, par toutes les forces de la nation, parce que, en s'élevant contre le chef de l'état, ils s'élevent contre les loix qui sont les volontés communes & immuables de la nation.

Phaulcon imagina de faire fervir les François à fon projet, comme quelques ambitieux s'étoient fervis auparavant d'une garde de fix cents Japonois, qui avoient difpolé plus d'une fois de la couronne do Siam. Il envoya en 1684 des ambaffadeurs en Brance pour y offrir l'alliance do fon maître, des ports aux négocians François, & pour y demander des vaiffeaux

& des troupes.

La vanité fastueuse de Louis XIV tira un grand parti de cette ambassade. Les statteurs de ce prince, digne d'éloges, mais trop loué, lui persuaderent que sa gloire répandue dans le monde entier, lui attiroit les hommages de l'Orient. Il ne se borna pas à jouir de ces vains honneurs. Il voulut faire usage des dispositions du roi de Siam en faveur de la compagnie des Indes, & plus encore en faveur des missionnaires. Il fit partir une escadre sur laquelle il y avoit plus de Jésuites que de négocians; & dans le traité qui fut conclu entre les deux rois, les ambassadeurs de France dirigés par le Jésuite Tachard, s'occuperent beaucoup plus de religion que de commerce.

La compagnie avoit cependant conçules plus grandes espérances de l'établissement de Siam, & ces espérances étoient fondées.

Ce royaume, quoique coupé par une chaîne de montagnes qui va se réunir aux rochers de la Tartarie, est d'une fertilité si prodigieuse, qu'une grande partie des terres, cultivées y rend deux cents pour un. Il y en a même qui, sans les travaux du laboureur, sans le fecours de la semence, prodiguent d'abondantes récoltes de riz. Moisson comme il est venu, sans soin & sans attention, ce grain abandonné, pour ainsi dire, à la nature, tombe & cemeurt dans le champ où il est, né, pour fe reproduire dans les eaux du sleuve qui traverse le royaume.

Peut-être n'y a-t-il point de contrée fur la terre où les fruits foient en aussi grande abondance, aussi variés, aussi fains que dans cette terre délicieuse. Elle en a qui lui sont particuliers; & ceux qui lui sont communs avec d'autres climats, out un parfum, une faveur qu'on ne leur

trouve point ailleurs.

La terre toujours chargée de ces tréfors sans cesse renaissans, couvre encore sous une légere superficie des mines d'or, de cuivre, d'aiman, de fer, de plomb & de calin, cet étain si recherché dans toute l'Asse.

Le despotisme le plus affreux rend inutiles tant d'avantages. Un prince corrompu par sa puissance même, opprime du fond de son serrail, par ses caprices, ou laisse opprimer par son indolence les peuples qui lui font foumis. A Siam, il n'y a que des esclaves & point de sujets. Les hommes y font divifés en trois classes. Ceux de la premiere composent la garde du monarque, cultivent ses terres, travaillent aux atteliers de son palais. La seconde est destinée aux travaux publics, à la défense de l'état. Les derniers fervent les magistrats, les ministres, les premiers officiers du royaume. Jamais un Siamois n'est élevé à un emploi distingué, qu'on ne sui donne un certain nombre de gens de corvée. Ainsi les gages des grandes places sont bien payés à la cour de Siam; parce que ce n'est pas en argent, mais en hommes qui ne coûtent rien au prince. Ces malheureux font inscrits dès l'âge de feize ans dans des registres. A la premiere sommation, chacun doit se rendre au poste qui lui est assigné

gné, fous peine d'être mis aux fers, ou condamné à la bastonade.

Dans un pays où les hommes doivent fix mois de leur travail au gouvernement fans être payés ni nourris, & travaillent les autres six mois pour gagner de quoi vivre toute l'année; dans un tel pays, la tyrannie doit s'étendre des personnes aux terres. Il n'y a point de propriété. Les fruits délicieux. qui font la richesse des jardins du monarque & des grands, ne croissent pas impunément chez les particuliers. Si les foldats envoyés pour la visite des vergers. v trouvent quelque arbre dont les productions foient précieuses, ils ne manquent jamais de le marquer pour la table du defpote ou de ses ministres. Le propriétaire en devient le gardien; & quand le tems de cueillir les fruits est arrivé, il en est responsable, sous des peines ou des traitemens féveres.

C'est peu que les hommes y soient esclaves de l'homme, ils le sont même des bêtes. Le roi de Siam entretient un grand nombre d'éléphans. Ceux de son palais sont traités avec des honneurs & des soins extraordinaires. Les moins distingués ont quinze esclaves à leur service, continuellement occupés à leur couper de l'herbe, des bananes, des cannes à fucre. Ces animaux qui ne sont d'aucune utilisé réelle, flattent tellement l'orgueil du prince, qu'il

Tant d'especes de tyrannie font que les Siamois détestent leur patrie, quoiqu'ils la regardent comme le meilleur pays de la terre. La plupart se dérobent à l'oppression en fuyant dans les forêts, où ils menent une vie sauvage cent fois préférable à celle des sociétés corrompues par le despotifme. Cette défertion est devenue si confidérable, que, depuis le port de Mergui jusqu'à Juthia, capitale de l'empire, on marche huit jours entiers fans trouver la moindre population, dans des plaines immenses, bien arrosées, dont le sol est excellent, & où l'on découvre les traces d'une ancienne culture. Ce beau pays est abandonné aux tigres.

On y voyoit autrefois des hommes, Indépendamment des naturels du pays, it étoit couvert de colonies qu'y avoient fucceflivement formées toutes les nations fituées à l'est de l'Asie. Cet empressement tiroit fon origine du commerce immense qui s'y faisoit. Tous les historiens attestent qu'au commencement du feizieme fiecle, il arrivoit tous les ans un très-grand nombre de vaisseaux dans ses rades. La tyrannie qui commença peu de tems après, anéantit fuccessivement les mines, les manufactures, l'agriculture. Avec elle disparurent les négocians étrangers, les nationaux même. L'état tomba dans la confusion & dans la langueur qui en est la fuite, Les François, à leur arrivée, le trouverent parvenu à ce point de dégradation. Il étoit en général pauvre, sans arts, foumis à un despote qui voulant faire le commerce de ses états, ne pouvoit que l'anéantir. Le peu d'ornemens & de marchandises de luxe qui se consommoient à la cour & chez les grands, étoient tirés du Japon. Le Siamois avoit un respect extrême pour les Japonois, un goût exclusif pour leurs ouvrages.

Il étoit difficile de faire changer cette opinion, & il le falloit cependant pour donner quelque débit aux productions de l'industrie Françoise. Si quelque chose pouvoit amener le changement, c'étoit la religion chrétienne que les prêtres des missions étrangeres avoient annoncée avec succès; mais les Jésuites trop livrés à Phaulon qui devenoit odieux, & abusant de leur faveur à la cour, se firent hair; & cette

haine retemba fur leur religion. Des églises furent bâties avant qu'il y eût des Chrétiens. On fonda des maisons religieuses, & on révolta ainsi le peuple & les Talapoins. Ce font des moines; les uns folitaires, les autres intriguans. Ils prêchent au peuple les dogmes & la morale de Sommonacodom. Ce législateur des Siamois fut longtems honoré comme un fage, & il a éré honoré depuis comme un Dieu, ou comme une émanation de la divinité, un fils de Dieu. Il n'y a pas de merveille qu'ils n'en racontent. Il vivoit avec un grain de riz par jour. Il arracha un de ses yeux pour le donner à un pauvre auquel il n'avoit rien à donner. Une autre fois il donna sa femme. Il commandoit aux astres, aux rivieres, aux montagnes; mais il avoit un frere qui le contrarioit beaucoup dans ses projets de faire du bien aux hommes. Dieu le vengea & crucifia luimême ce malheureux frere. Cette fable avoit indisposé les Siamois contre la religion d'un Dieu crucifié; & ils ne pouvoient révérer Jesus - Christ, parce qu'il étoit mort du même genre de supplice que le frere de Sommonacodom.

S'il n'étoit pas possible de porter des marchandises à Siam, on pouvoit travailler à en inspirer peu-à-peu le goût, préparer un grand commerce dans le pays même, & se servir de celui qu'on trouvoit en ce

moment, pour ouvrir des liaisons avec tout l'orient. La situation du royaume entre deux golfes, où il occupe cent foixante lieues de côtes fur l'un, & environ deux cents fur l'autre, auroit ouvert la navigation de toutes les mers de cette partie de l'univers. La forteresse de Bankok bârie à l'embouchure du Menan, qu'on avoit remise aux François, étoit un excellent entrepôt pour toutes les opérations qu'on auroit voulu faire à la Chine , aux Philippines, dans tout l'est de l'Inde. Le port de Mergui, le principal de l'état, & l'un des meilleurs d'Afie, qu'on leur avoit aulli cédé, leur donneit de grandes facilités pous la côte de Coromandel, fur-tout pour le Bengale. Il leur affuroit une communication avantageuse avec les royaumes de Pégu. d'Ava, d'Arrakan, de Lagos e pays plus barbares encore que Siam, mais cù l'on trouve les plus beaux rubis de la terre, & de la poudre d'or, tous ces états offrent de même que Siam l'arbre d'où découle cette gomme précieuse avec laquelle les Chinois & les Japonois composent leur vernis; & quiconque possédera le commerce de cette denrée, en fera un trèslucratif à la Chine & au Japon.

Outre l'avantage de trouver de bons établissemens tous formés, qui ne coûtoient rien à la compagnie, & qui pouvoient mettre dans ses mains une grande partie du commerce de l'Orient; elle auroit pu tirer de Sim pour l'Europe, de l'ivoire, du bois de teinture femblable à celui qu'on coupe à la baie de campêche, beaucoup de caffe, cette grande quantité de peaux de buffles & de daims qu'y alloient chercher autrefois les Hollandois On auroit pu y cultiver le poivre, & peut-être d'autres épiceries qu'on n'y recueilloit point, parce qu'on en ignoroit la culture, & que le malheureux habitant de Siam, indifférent à tout, ne réufiffoit à rien.

Les François ne s'occuperent point de cas objets. Les facteurs de la compagnie, les officiers, les troupes, les Jéluites n'entendoient rien au commerce; ils ne fongeoient qu'aux conversions, & à se rendre les maîtres. Enfin, après avoir mal secouru Phaulcon au moment où il vouloit exécuter ses desseins, ils furent entraînés dans sa chûte; & les forteresses de Mergui & de Bankok désendues par des garnisons Françoises, furent reprises par le plus lâche de tous les peuples.

Pendant le peu de rems que les Francois furent établis à Siam, la compagnie chercha à s'introduire à Tonquin. Elle fe flattoit de pouvoir négocier avec fitreté, avec utilité, chez une nation que les Chinois avoient pris foin d'infruire, il y avoit environ sept fiecles. Le théssime y domine, c'est la religion de Consucius, dont les

# & politique. LIV. IV.

dogmes & les livres y font révérés plus qu'à la Chine même. Mais il n'y a pas comme à la Chine , le même accord entre les principes du gouvernement , la religion , les loix , l'opinion & les rites. Auffi, quoique le Tonquin ait le même législateur ; il s'en faut bien qu'il ait les mêmes mœurs. Il n'a ni ce respect pour les parens , ni cet amour pour le prince , ni ces égards réciproques , ni ces vettus sociales qui regnent à la Chine. Il n'en a point le bon ordre , la police l'industrie. & l'activité.

Cette nation, livrée à une paresse excesfive, à une volupté sans goût & sans délicatesse, vit dans une défiance continuelle de ses souverains & des étrangers ; soit qu'il y ait dans fon caractere un fond d'inquiétude, foit que fon humeur féditieuse vienne de ee que la morale des Chinois qui a éclairé le peuple, n'a pas rendu le gouvernement meilleur. Quelque foit le cours des lumieres, qu'elles aillent de la nation au gouvernement, ou du gouvernement à la nation; il faut toujours que l'un & l'autre se perfeetionnent à la fois & de concert, sans quoi les états font expofés aux plus grandes. révolutions. Aush, dans le Tonquin, voit - on un choc continuel des eunuques qui gouvernent, & des peuples qui portent impatiemment le joug. Tout languit, tout dépérit au milieu de ces dissensions; & le mal doit

empirer, jufqu'à ce que les fujets aient forcé leurs maîtres à s'éclairer., ou que les maîtres aient achevé d'abrutir leurs fujets. Les Portugais, les Hollandois qui avoient effayé de former quelques liaifons au Tonquin, s'étoient vus forcés d'y renoncer. Les François ne furent pas plus heureux. Il n'y a eu depuis entre les Européens que quelques négocians particuliers de Madras qui aient fuivi, abandonné & repris cette navigation. Ils partagent avec les Chinois l'exportation du cuivre & des foies communes, les feules marchandifes de quelque importance que fourniffe le pays.

La Cochinchine étoit trop voifine de Siam pour ne pas attirer auffi l'attention des François, & il est vraisemblable qu'ils auroient cherché à s'y fixer, s'ils avoient eu la fagacité de prévoir ce que cet état naissant devoit devenir un jour. L'Europe doit à un voyageur philosophe le peu qu'elle sait avec certitude de ce beau pays. Voici à quoi ces connoissances se réduisent.

Lorsque les François arriverent dans ces contrées éloignées, il n'y avoit pas plus d'un demi fiecle, qu'un Prince du Tonquin fuyant devant son souverain qui le poursuivoit comme un rébelle, avoit franchi avec ses foldats & se partisans, le fleuve qui sert de barriere entre le Tonquin & la Cochinchine. Les sugitifs aguerris & policés, chassent bientôt des habitans épars qui erroient sans

fociété policée, fans forme de gouvernement civil, & fans autres loix que celles de l'intérêt muruel & fensible qu'ils avoient à ne point se nuire réciproquement. Ils y fonderent un empire sur la culture & la propriété. Le riz étcit la nourriture la plus facile & la plus abondante : il eut les premiers soins des nouveaux colons. La mer & les rivieres attirerent des habitans fur leurs bords, par une provision d'excellents poissons. On éleva des animaux domestiques, les uns pour s'en ncurrir, les autres pour s'en aider au travail. On cultiva les arbres les plus nécessaires, tels que le cotonier, pour se vêtir. Les montagnes & les forêts qu'il n'étoit pas possible : de défricher donnerent du gibier, des métaux, des gommes, des parfums, & des bois admirables. Ces productions fervirent de matériaux, de moyens & d'objets de commerce. On construisit les cent galeres qui défendent constamment les côtes du royaume.

Tous ces avantages de la nature & de la fociété étoient dignes d'un peuple qui a les mœurs douces, un caraêter humain, dont il est en partie redevable aux semmes; soit que l'ascendant de ce sex tienne à sa beauté, ou que ce soit un estet particulier de son assidiatif au travail & de son intelligence pour les affaires. En général, dans le commencement des sociétés, les semmes sont les premieres à se policer. Leur soiblesse même, & leur vie sédentaire, plus occupée de détails

variés & de petits foins, leur donnent plutôt ces lumieres & cette expérience , ces attachemens domestiques qui sont les premiers instrumens & les liens les plus forts de la sociabilité. C'est peut - être pour cela qu'on voit chez plusieurs peuples sauvages les femmes chargées des premiers objets de l'administration civile, qui sont une suite de l'économie domestique. Tant que l'état n'est qu'une espece de ménage, elles gouvernent l'un & l'autre. C'est alors sans doute que les peuples font les plus heureux, fur-tout quand ils vivent fous un climat où la nature n'a presque rien laissé à faire aux hommes.

Tel est celui qu'habitent les Cochinchinois. Aussi ce peuple goute-t-il dans l'imperfection de sa police un bonheur qu'on ne fauroit trop lui envier dans le progrès d'une fociété plus avancée. Il ne connoît ni voleurs, ni mendians. Tout le monde a droit d'y vivre dans fon champ ou chez autrui. Un voyageur entre dans une maison de la peuplade où il se rrouve, s'asseoit à table, mange, boit, fe retire, fans invitation; fans remerciement, fans question. C'est un homme : dès-lors il est ami, parent de la maifon. Fat-il d'un pays étranger, on le regarderoit avec plus de curiosité; mais il feroit recu avec la même bonté.

Ce sont les suites & les restes du gouvernement des fix premiers rois de la Cochinchine, & du contrat focial qui fe fit entre la nation & son conducteur, avant de paffer le fleuve qui sépare les Cochinchinois du Tonquin. C'étoit des hommes las d'oppression. Ils prévirent un malheur qu'ils avoient éprouvé, & voulurent se prémunir contre les abus de l'autorité, qui , d'elle - même , transgresse ses limites. Leur chef qui leur avoit donné l'exemple & le courage de se révolter, leur promit un bonheur dont il vouloit jouir lui-même; celui d'un gouvernement juste, modéré, paternel. Il cultiva avec eux la terre où il s'étoient sauvés ensemble. Il no leur demanda jamais qu'une seule rétribution annuelle & volontaire, pour l'aider à défendre l'état contre le despote Tonquinois, qui les poursuivit long - tems audelà du fleuve qu'ils avoient mis entr'eux & fa tyrannie.

Ce contrat primitif a été religieusement observé durant plus d'un fiecle, sous cinq cu fix successeure de ce brave libérateur; mais il s'est ensin altéré & corrompu. Cet engagement réciproque & folemnel se rencu-velle encore tous les ans, à la face du ciel & de la terre, dans une assemblée générale de la nation, qui se tient en plein champ, où le plus ancien pséside, où le roi n'ustille que comme un particulier. Ce prince hon re & protege encore l'agriculture, mais si ns donner l'exemple du labourage comme ses ancètres. En parlant de ses sujess, il dit sancères ce sont mes enfant; mais ils ne le

font plus. Ses courtifans fe font appellés fes esclaves, & lui ont donné le titre fastueux & facrilege de roi du ciel. Dès ce moment, les hommes n'ont dû être devant lui que des insectes rampans sur la terre. L'or qu'il a fait déterrer dans les mines, a desséché l'agriculture. Il a méprisé le toît simple & modeste de ses peres; il a voulu un palais. On en a creusé l'enceinte, d'une lieue de circonférence. Des milliers de canons autour des murailles de ce palais, le rendent redoutable au peuple. On n'y voit plus qu'un despote. Bientôt on ne le verra plus sans dou e; & l'invisibilité qui caractérise la maiesté des rois de l'Orient; fera succéder le tyran au pere de la nation.

La découverte de l'or a naturellement amené celle des impôts; & le nom d'administration des finances, ne tardera pas à remplacer celui de légiflation civile, & de contrat focial. Les tributs ne font plus des offrandes volontaires, mais des exactions par contrainte. Des hommes adroits vont furprendre au palais du roi, le privilege de piller les provinces. Avec de l'or, ils achetent à la fois le droit du crime & de l'impunité : ils corrompent les courtifans, se dérobent aux magistrats, & vexent les laboureurs. Déjà les grands chemins offrent aux voyageurs des villages abandonnés par leurs habitans, & des terres négligées. Le roi du ciel, semblable aux Dieux d'Epicure,

laisse tomber les fléaux & les calamités sur les campagnes. Il ignore & les maux, & les larmes de ses peuples. Bientôt ils reromberont dans le néant, où sont ensevelis les fauvages qui leur céderent leur territoire. Ainsi périssent, ainsi périront les nations gouvernées par le despotisme. Si la Cochinchinne retombe dans le cahos dont elle est fortie il y a environ cent cinquante ans, elle deviendra indifférente aux navigateurs qui fréquentent ses ports. Les Chinois, qui sont en possession d'y faire le principal commerce, en tirent aujourd'hui en échange des marchandifes qu'ils y portent, des bois de menuiserie, des bois pour la charpente des maisons & la construction des vaisseaux.

Une immense quantité de sucre, le brut à quatre livres le cent, le blanc à huit, &

à dix le candi.

De la foie de bonne qualité, des fatins agréables, & du picre, filament d'un arbre reffemblant au bananier, qu'ils mêlent en fraude dans leurs manufactures.

Du thé noir & mauvais qui fert à la con-

fommation du peuple.

De la canelle si parfaite, qu'on la paie trois ou quatre fois plus cher que celle de Ceylan. Il y en a peu; elle ne croît que sur une montagne toujours entourée de gardes.

Du poivre excellent, & du fer si pur, qu'on le forge sortant de la mine, sans le

faire fondre.

De l'or, au titre de vingt - trois karats. Il est plus abondant que dans aucune autre contrée de l'Orient.

Du bois d'aigle, qui est plus ou moins parfait, selon qu'il est plus ou moins résineux. Les morceaux qui contiennent le plus de cette réline, sont communément tirés du cœur de l'arbre ou de sa racine. On les nomme calunbac, & ils font toujours vendus au poids de l'or aux Chinois, qui les regardent comme le premier des cordiaux. On les conserve avec un soin extrême dans des boëtes d'étain, pour qu'ils ne fechent pas. Quand on veut les employer, on les broie fur un marbre avec des liquides convenables aux différentes maladies qu'on éprouve. Le bois d'aigle inférieur, qui se vend au moins cent francs la livre, est porté en Perse, en Turquie & en Arabie. On l'y emploie à parfumer les habits, & même dans les grandes occasions, les appartemens, en y mêlant de l'ambre. Il a encore une autre destination. C'est un usage chez ces peuples, que ceux qui reçoivent une visite de quelqu'un auquel on veut témoigner de la considération, lui présentent à fumer ; fuit le café, accompagné de confitures. Lorsque la converfation commence à languir, arrive le forbet, qui semble annoncer le départ. Dès que l'étranger se leve pour s'en alter, on lui présente une cassolette où brûle du bois d'aigle, dont on fait exhaler la fumée fous sa barbe, qu'on parfume d'eau de rose.

Quoique les François qui ne pouvoient guere porter que des draps, du plomb, de la poudre à canon & du soufre, à la Cochinchine, eussent été réduits à y faire le commerce, principalement avec de l'argent, il falloit le suivre en concurrence avec les Chinois. Les bénéfices qu'on auroit faits sur les marchandises envoyées en Europe, ou qui fe feroient vendues dans l'Inde, auroient fait disparoître cet inconvénient. Mais il n'est plus tems de revenir sur ses pas. La probité & la bonne foi qui sont effentiellement la base d'un commerce actif & solide, disparoissent de ces contrées autrefois si floriflantes, à mesure que le gouvernement y devient arbitraire, & par conféquent injuste. Eientôt on ne verra pas dans leurs ports un plus grand nembre de navigateurs, que dans ceux des états voifins dont on connoît a peine l'existence.

Quoi qu'il en foit de ces observations, la compagnie Françoise chassse de sien, & m'espérant point de s'établir aux extrêmités de l'Asse, commença de regretter son comptoir de Surate, où elle n'otoit plus se montere depuis qu'elle en étoit fortie sans payer ses dettes. Elle avoit perdu le seul débouché qu'elle connût alors pour ses draps, son plomb, son fer; & elle éprouvoit des explantations de sur le su

ses que demandoient les fantaisses de la métropole, ou qu'exigeoient les besoins des colonies. En faifant face à ses engagemens, elle eût pu recouvrer la liberté dont elle s'étoit privée. Le gouvernement mogol qui defiroit une plus grande concurrence dans sa rade, & qui auroit préféré les François aux Anglois, à qui la cour avoit vendu le privilege de ne payer aucun droit d'entrée. l'en pressa souvent. Soit défaut de probité, d'intelligence, ou de moyens, elle n'effaça pas la honte dont elle s'étoit couverte. Toute fon attention se bornoit à se fortifier à Pondichery, lorfqu'elle vit fes projets arrêtés par une guerre sanglante dont l'origine étoit éloignée.

### CHAPITRE VII.

Perte & recouvrement de Pondichery, devenu le principal établissement dans l'Inde.

Es Barbares du Nord qui avoient renversé l'empire Romain, maître du monde, établirent une forme de gouvernement qui ne leur permit pas de pousser leurs conquêtes, & qui maintint chaque état dans fes limites naturelles. La ruine des loix féodales. & les changemens qui en furent les fuites. pécessaires, sembloient conduire à voir une feconde fois s'établir une forte de monarchie univerfelle; mais la puissance Autrichienne, affoiblie par la grandeur même de ses possesfions , & par la distance où elles étoient les unes des autres, ne réussit pas à renverser les boulevards qui s'élevoient contre elle. Après un fiecle de travaux, d'espérances & de revers, elle fut réduite à céder fon rôle à une nation que ses forces, sa position & fon activité rendoient plus redoutable aux libertés de l'Europe. Richelieu & Mazarin commencerent cette révolution par leurs intrigues. Turenne & Condé l'acheverent par leurs victoires. Colbert l'affermit par la création des arts & par tous les genres d'industrie. Si Louis XIV, qu'on doit peut-être moins regarder comme le plusgrand monarque de son fiecle, que comme celui qui repréfenta fur le trône avec le plus de dignité, eat voulu modérer l'usage de sa puissance & le sentiment de sa supériorité, il est difficile de prévoir jusqu'où il auroit poussé sa fortune. Sa vanité nuisit à son ambition. Après avoir plié ses sujets à ses volontés, il voulut y affujettir ses voisins. Son orgueil lui sufcita plus d'ennemis, que son ascendant & son génie ne pouvoient lui procurer d'alliés & de reffources.

Le goût qu'il fembloit prendre aux flatteries de fes panégyriftes & de fes courtifans, qui lui promettoient l'empire univerfel, fervit plus que l'étendue même de son pouvoir à faire naître la crainte d'une conquête & d'une servitude générale. Les pleurs & les satyres de ses sujets protestans dispersés par un fanatisme tyrannique, mirent le comble à la haine que ses succès & l'abus de ses prospérités avoient infoirée.

Le prince d'Orange, esprit juste, ferme, prosond, doué de toutes les vertus que n'exelut pas l'ambition, devint le centre de tant de ressentimens, qu'il somentoit depuis longtems par ses négociations & ses émissaires. La France sut attaquée par la plus formidable confédération dont l'històire ait conservé le souvenir, & la France fut atraquée par la pura l'accoment de sur l'accoment

tamment triomphante.

Elle ne fut pas austi heureuse en Asie qu'en Europe. Les Hollandois essayerent d'abord de faire attaquer Pondichery par les naturels du pays, qui ne pouvoient être jamais contraints de le restituer. Le prinse Indien auquel ils s'adresserent, ne fut pas tenté par l'argent qu'on lui osfrit, de se prèter à cette persidie. Les François, répondit-il constamment, ont acheté cette place, il feroit injuste de les en déloger. Ce que ce Raja resusoit de faire, sut exécuté par les Hollandois eux – mêmes. Ils assiégerent la place en 1693, & surent sorcés de la rendre à la paix de Riswick, en beaucoup meilleur état qu'ils ne l'avoient prise.

Martin y fut placé de nouveau comme directeur, & y conduisit les affaires de la

compagnie avec la fagesse, l'intelligence & la probité qu'on attendoit de lui. Cet habile & vertueux négociant attira de nouveaux colons à Pondichery; & il leur en fit aimer le féjour, par le bon ordre qu'il y fit régner, par sa douceur & par sa justice. Il sut plaire aux princes voifins, dont l'amitié étoit néceffaire à une colonie foible & naissante. Il choifit ou forma des fujets excellens, qu'il envoya dans les différens marchés d'Afie, & chez les différens princes. Il avoit perfuadé aux François, qu'étant arrivés les derniers dans l'Inde, s'y trouvant fans force, & n'y ayant aucune espérance d'être secourus par leur patrie, ils ne pouvoient y réussir qu'en y donnant une idée avantageuse de leur caractere. Il leur fit perdre ce ton léger & méprisant, qui rend si souvent leur nation insupportable aux étrangers. Ils furent doux, modestes, appliqués. Ils surent se conduire felon le génie des peuples, & suivant les circonstances. Ceux qui ne se bornoient pas aux emplois de la compagnie répandus dans les différentes cours, y apprirent à connoître les lieux où se fabriquoient les plus belles étoffes, les entrepôts des marchandises les plus précieuses, & enfin tous les détails du commerce intérieur de chaque pays.

Préparer de loin des fuccès à la compagnie par l'opinion qu'il donnoit des François, par le foin de lui former des agens, par les connoiffances qu'il faisoit prendre, & par le

bon ordre qu'il savoit maintenir dans Pondichery, où fe rendoient de jour en jour de nouveaux habitans; c'étoit le feul fervice que Martin pouvoit rendre; mais ce n'étoit pas affez pour donner de la vigueur à un corps atteint dès son berceau de maladies visiblement mortelles.



## CHAPITRE VIII.

Décadence de la Compagnie de France. Causes de son dépérissement.

SEs premieres opérations eurent pour but d'établir un grand empire à Madagascar. Un feul armement y porta feize cents quatrevingt - huit personnes, à qui on avoit fait espérer un climat délicieux, une fortune rapide, & qui n'y trouverent que la famine, la discorde & la mort.

Un commencement si ruineux dégoûta d'une entreprise à laquelle on ne s'étoit porté que par une espece de mode, ou par complaisance. Les actionnaires ne remplirent pas les obligations de leur fouscription avec l'exactitude nécessaire dans les affaires de commerce. Le gouvernement qui s'étoit engagé à prêter gratuitement le cinquieme des fommes qui seroient versées dans les caisses de la compagnie, & qui n'avoit dû v fournir

jufqu'alors que deux millions, tira encore en 1668, deux millions du tréfor public, dans l'efpérance de foutenir fon ouvrage. Il pouffa quelque tems après la générofité plus loin, en donnant ce qui n'avoit été d'abord qu'avancé.

Ce facrifice de la part du ministere, n'empêcha pas que la compagnie ne se sit réduite à concentrer ses opérations à Surate & à Pondichery. Il lui fallut abandonner ses stablissemens de Bantam, de Rajapour, de Tilseri, de Mazulipatam, de Bender-Abassi, de Siam. On ne peut douter que les comptoirs ne sussement se sus peut douter que les comptoirs ne sus se sus peut douter que les comptoirs ne sus se sus se sus se sus se sus se sus se ce ne surent pas ces raisons qui les firent proscrire; il n'y eut que l'impuissance absolue de les soutenir, qui les sit déserter.

Bientôt après il fallut faire un pas de plus. En 1682, on permit également aux régnicoles & aux étrangers, de faire pendant cinq ans le commerce des Indes fur les vaiffeaux de la compagnie, en lui payant lefret dont on conviendroit, & à condition que les marchandifes en retour, feroient déposées dans ses magasins, vendues avec les siennes, & lui paieroient un droit de cinq pour cent. L'empressement du public à profiter de ces facilités, fit tout espérer aux directeurs, de la multiplication des petits profits qu'on feroit continuellement sans courir de risque. Mais les actionnaires, moins touchés des avantages médiocres qu'ils retiroient de cet arrangement, que blessés des bénésices considérables que faisoient les négocians libres, obtinrent au bout de deux ans qu'il leur seroit permis de redonner à leur privilege toute son étendue.

Pour foutenir ce monopole avec quelque bienséanes, il falloit des sonds. En 1684, la compagnie fit ordonner par le gouvernement, à tous les affociés, de donner comme par supplément le quart de la valeur de leur intérêt, sous peine aux actionnaires qui ne sourniroient pas l'appel, de voir paffer leurs droits entiers à ceux qui auroient payé à leur place. Soit humeur, soit raison, soit impuissance, un grand nombre de personnes ne nourrirent pas leurs actions, qui perdoient alors les trois quarts de leur prix originaire; & à la honte de la nation, il se trouva des hommes assez injustes, pour s'enrichir de ces dépouilles.

Un expédient si déshonorant, mit en état d'expédier quelques vaisseaux pour l'Asse; mais de nouveaux besoins se firent bientôt, sentir. Cette situation cruelle, & qui empiroit sans cesse, sit imaginer de redemander aux actionnaires en 1697, les répartitions de dix & de vingt pour cent, qui avoient été faites en 1687 & en 1691. Une proposition si extraordinaire révosta tous les esprits. Il fallut recourir à la voie déjà usée des emprunts. Plus on les mmltiplioit & des emprunts. Plus on les mmltiplioit &

# & politique. Liv. IV.

plus ils devenoient onéreux, parce que le paiement étoit toujours moins affuré.

Comme la compagnie manquoit d'argent & de crédit, le vuide de sa casse la mettoit dans l'impossibilité de donner dans l'Inde des avances au marchand, qui, sans cet encouragement, ne travaille pas & ne fait pas travailler. Cette impusssance rédussoit à rien les ventes Françoises. Il est prouvé que depuis 1664 jusqu'en 1684, c'est-à-dire dans l'espace de vingt ans, elles ne s'éleverent pas en totalité au – dessus de neuf milliona cent mille livres.

A ces fautes s'étoient joints d'autres abus. La conduite des administrateurs, des agens de la compagnie, n'avoit été ni bien dirigée ni bien surveillée. On avoir pris sur les capitaux, des dividendes qu'ne des bénésices. Le plus brillant & le moins heureux des regnes avoi. Cari de modele à une société de négocians. On avoit abandonné a un corps particulier le commerce de la Chine, le plus facile, le plus sûr, le plus avantageux de tous ceux qu'on peut faire dans l'Asse.

La fanglante guerre de 1689, ajouta aux calemités de la compagnie, par les fuccès mêmes de la France. Des esflaims de corfaires fortis des différens ports du royaume, défolerent par leur activité & par leur courage, le commerce de la Hollande & de l'Angleterre. Dans leurs innombrables prifes, se

## 72 Histoire philosophique

trouva une quantité prodigieuse de marchandises des Indes: elles se répandirent à vil prix. La compagnie qui étoit forcée par cette concurrence de vendre à pette, chercha des tempéramens qui pussent la tirer de ce précipice; elle n'en imagina aucun qui pût se concilier avec l'intérêt des armateurs, & le ministre ne jugea pas devoir facrister des hommes utiles, à un corps qui depuis si long-tems le fatiguoit de ses besoins & de ses murmures.

Après tout, la compagnie avoit bien d'autres causes d'inquiétude. Les financiers lui avoient montré une haine ouverte : ils la traversoient, ils la gênoient continuellement. Appuyés par ces vils affociés, qu'ils ont en tout tems à la cour, ils tenterent, fous le spécieux prétexte de favoriser les manufactures nationales, d'anéantir le commerce de l'Inde. Le gouvérnement craignit d'abord de s'avilir, en prenant une conduite opposée aux principes de Colbert, & en révoquant les édits les plus solemnels : mais les traitans trouverent des expédiens pour rendre inutiles des privileges qu'on ne vouloit pas abolir; & fans en être dépouillée, la compagnie cessa d'en jouir.

On furchargea fuccessivement de droits tout ce qui venoit des Indes. Il se passoit rarement six mois, sans qu'on vît paroître des réglemens qui autorisoient, qui proscrivoient l'usage de ces marchandises: c'étoit un flux, un reflux continuels de contradictions, dans une partie d'administration qui auroit exigé des principes réfléchis & invariables. Toutes ces variat ons firent penser à l'Europe que le commerce s'établiroit, se fixeroit difficilement dans un empire où tout dépend des caprices d'un ministre . & des intérêts de ceux qui gouvernent,

La conduite d'une administration ignorante & corrompue; la légéreté, l'impatience des actionnaires, la jalousie intéressée de la finance, l'esprit oppresseur du fisc. d'autres causes encore, avoient préparé la chûte de la compagnie. Les malheurs de la guerre pour la succession d'Espagne, préci-

piterent fa ruine.

Toutes les reffources étoient épuifées. Les plus confians ne voyoient point de jour à faire le moindre armement. Il étoit d'ailleurs à craindre, que si par quelque bonheur inespéré, on réussissoit à expédier quelques foibles bâtimens, ils ne fussent arrêtés en Europe ou aux Indes, par des créanciers qui devoient être aigris des infidélités continuelles qu'ils éprouvoient. Ces puissans motifs déterminerent la compagnie, en 1707, à consentir que de riches négocians envoyassent leurs propres vaisseaux dans l'Inde, sous la condition qu'elle retireroit quinze pour cent de bénéfice sur les marchandises qu'ils rapporteroient, & qu'elle auroit le droit de prendre sur ces navires l'intérêt que ses fa-Tome II.

cultés lui permettroient. Bientôt même on il la vit réduite à céder l'exercice entier & , exclufit de fon privilege a quelques armateurs de Saint-Malo, mais fous la réferve du même indult, qui depuis quelques années du confervoit un reffe de vier

Cette fituation défespérée ne l'empéchapas de folliciter en 1714., le renouvellement de fon privilege qui alloit expirer, & dont elle avoit joui, un demi-fierle II hui fut accordé une prorogation de dix ans, parun minifere qui ne favoit pas ou ne vouloit p pas voir qu'il y avoit à prendre des mesuresplus raisonnables. Ce nouvel arrangement n'eut lieu qu'en partie, par des événement extraordinaires dont il faut développer les que causes.



## CHAPITRE IX.

La Compagnie de France reçoit un éclat passe sager du fisséme de Law, & retembe dans l'obscurité.

LES esprits accousumés à suivre la marche des empires, ont toujours regardé la mort de Colbert comme le terme de la vraige prospérité de la France, Elle jeta encore par quelque éclat au-dehors; mais le dépérissement, de son, intérieus, devenoit nous les que de la comment de son, intérieus, devenoit nous les que la comment de son, intérieus, devenoit nous les que la comment de son, intérieus, devenoit nous les que la comment de son, intérieus, devenoit nous les que la comment de son la comment de son la comment de jours plus grand. Ses finances administrées sans ordre & sans principes, furent la proie d'une foule de traitans avides. Ilsse rendirent nécessaires par leurs brigandages mêmes, & parvinrent à donner la loi au gouvernement, La confusion, l'usure, les mutations continuelles dans les monnoies, les réductions forcées d'intérêts, les aliénations du domaine & des impossitions, des engagemens impossibles à tenir, la création des rentes & des charges, les privilèges, les exemptions de toute espece; cent maux plus ruineux les uns que les autres, furent la fuite d'une administration si vicieuse.

Le discrédit devint bientôt universel. Les banqueroutes fe multiplierent. L'argent difparut. Le commerce fut anéanti. Les confommations diminuerent. On négligea la culture des terres. Les ouvriers passerent chez l'étranger. Le peuple n'eut ni nourriture ni vêtements. La noblesse fit la guerre fans appointemens & engagea fes possessions. Tous les ordres de l'état accablés fous le poids des taxes, manquoient du nécessaire. Les effets royaux étoient dans l'aviliffement ; les contrats fur l'hôtel-de-ville ne se vendoient que la moitié de leur valeur, & les billets d'ustensiles perdoient quatre-vingt & quatre-vingt dix pour cent. Louis XIV eut un besoin pressant sur la fin de ses jours de huit millions : il fut obligé de les acheter par trente - deux millions de rescriptions.

C'étoit emprunter a quatre cents pour cent. Tel étoit le désordre des affaires, lorsque le Duc d'Orléans prit les rênes du gouvernement. Les gens extrêmes vouloient que dans l'impossibilité de faire face à tout, on sacrifiat aux propriétaires des terres les créanciers de l'état, qui n'étoient tout au plus que comme un à six cents. Le régent se resusa à une violence qui auroit imprimé une tache ineffaçable sur son administration. Il préséra un examen des engagemens publics à une banqueroute entiere.

Malgré la réduction de fix cents millions d'effets au porteur, à deux cents cinquante millions de billets d'état , la dette nationale fe monta à deux milliards foifoixante - deux millions cent trente - huit mille une livres, à vingt-huit francs le marc, dont les intérêts au denier vingtcinq montoient à quatre-vingt-neuf millions neuf cents quatre-vingt trois mille

quatre cents cinquante-trois livres.

L'énormité de ces engagemens qui abforboient presqu'entierement les revenus de l'état, fit adopter l'idée d'une chambre de justice destinée à poursuivre ceux qui avoient causé la misere publique, & qui en avoient profité. Cette inquisition ne fit que mettre au grand jour l'incapacité des ministres qui avoient conduit les finances, les ruses des traitans qui les avoient engloutice, la baffeffe des courtifans qui ven-

doient leur crédit à qui vouloit l'acheter. Les bons esprit furent affermis par cette nouvelle expérience, dans l'horreur qu'ils avoient toujours eue pour un tribunal pareil. Il avilit la dignité du prince qui manque à ses engagemens, & met sous les yeux des peuples moins éclairés les vices d'une administration corrompue. Il anéantit les droits du citoyen qui ne doit compte de ses actions qu'à la loi. Il fait pâlir tous les hommes riches, que leur fortune bien ou mal acquise désigne à la proscription. Il encourage les désateurs ; qui marquent du doigt à la tyrannie ceux qu'il est avantageux de ruiner. Il est composé de fang-fues impitoyables qui voient des criminels par - tout où ils founconnent des richesses. Il épargne des brigands qui favent se mutiler à tems, pour dépouiller des ames honnêtes, défendues feulement par leur innocence. Il facrifie les intérêts du fisc aux fantaisses de quelques favoris avides, débauchés & dissipateurs.

Tandis que la France donnoit à l'Europe le fpechacle cruel & déshonorant de tant de maux, elle vit arriver dans fa capitale un empirique Ecoffois, qui promenoit depuis long-temps fes talens & fon inquiétude. Son génie ardent & décifif étoit fair pour braver les raifonnemens, pour furmonter les difficultés. Il fit goûter en 1716 l'idée d'une banque, dont les fuccès con-

fondirent ses contradicteurs, surpasserent même fes espérances. Avec quatre-vingtdix millions que lui fournit la compagnie d'Occident, elle redonna la vie à l'agriculture, au commerce, aux arts, à l'état entier. Son auteur paffa pour un génie juste, étendu, élevé, qui dédaignoit la fortune, qui aimoit la gloire, qui vouloit arriver à la postérité par de grandes choses. La reconnoissance le jugeoit digne des monumens publics les plus honorables. Cette étonnante prospérité lui procura une autorité entière. Il s'en fervit pour réunir, en 1719, les compagnies d'Occident, d'Afrique, de la Chine, des Indes. dans un même corps. Des projets de commerce furent ceux qui occuperent le moins la nouvelle société. Elle porta son ambition jufqu'à vouloir rembourfer toutes les dettes de l'état. Le gouvernement lui accorda la vente du tabac, les monnoies, les recettes & les fermes générales, pour la mettre en état de fuivre un si grand projet.

Ses premieres opérations subjuguerent toutes les imaginations. Six cents vingt-quatre mille actions, achetées la plupart avec des billets d'état, & qui l'une dans l'autre, ne coûtoient pas réellement cinq cents livres, valurent jusqu'à dix mille francs payables en billets de banque. Les François, l'étranger, les gens les plus

fenfés vendoient leurs contrats, leurs terres, leurs bijoux, pour jouer un jeu si extraordinaire, L'or & l'argent tomberent dans le plus grand avilissement. On ne vouloit que du papier.

Cet enthousiame le sit multiplier à l'insini. Il sur porté à six milliards cent trentehuit millions deux cents quarante-trois mille cinq cents quatre-vingt-dix livres en actions de la compagnie des Indes, ou en billets de banque, quoiqu'il n'y est dans le royaume que douze cents millions

d'especes, à soixante francs le marc.

Une pareille disproportion eat été peutêtre soutenable chez un peuple libre où elle se seroit formée par dégrés. Les citoyens accoutumés à regarder la nation comme un corps permanent & indépendant, l'acceptent d'autant plus volontiers pour caution, qu'ils ont rarement une connoisfance exacte de fes facultés, & qu'ils ont de sa justice une idée favorable, fondée ordinairement fur l'expérience. Avec ce préjugé, le crédit y est souvent porté au-delà des reffources & des fûretés. Il n'en est pas ainsi dans les monarchies abfolues, dans celles fur-tout qui ont fouvent violé leurs engagemens. Si , dans un instant de vertige, on leur accorde une confiance aveugle, elle finit toujours avec la folie qui l'a vue naître. Leur insolvabilité frappe tous les yeux. La bonne foi du monarque, l'hypotheque, les fonds, tout paroît imaginaire. Le créancier revenu de fon premier éblouissement revendique son argent, avec une impatience proportionnée à ses inquiétudes. L'histoire du système vient à l'appui de cette vérité.

Pour pouvoir faire face aux premieres demandes, on eut recours à des expédiens bien extraordinaires. L'or fut proferit dans le commerce. Il fut défendu de garder chez foi plus de cinq cents livres en efpeces. Un édit annonça plusieurs diminutions successives dans les monnoies. Ces moyens n'arrêterent pas s'eulement l'empressement qu'on avoit eu à retirer l'argent de la banque : ils y firent encore porter, dans moins d'un mois, quarantequatre millions six cents quatre-vingteize mille cent quatre-vingt-dix livres d'espéces à quatre-vingts francs le marc.

Comme cet aveuglement ne pouvoit pas être durable, on penfa que pour rapprocher le papier de l'argent, il convenoit de réduire le billet de banque à la moitié de sa valeur, & l'action à cinq neuviemes. Le marc de l'argent fut porté à quatre-vingt-deux livres dix fols. Cette opération, la plus raisonnable peut-être qu'on pût faire dans la êtrie ou l'on s'étoit mis, acheva de tout consondre. La consternation fut universelle. Chacun s'imagina avoir perdu la moitié de son bien,

& s'empressa de retirer le reste. La banque manquoit de fonds, & il se trouva que les agioteurs n'avoient embrassé que des chimeres. Les moins malheureux furent les étrangers, qui, les premiers, avoient réalisé leur papier, & qui emporterent le tiers des métaux qui étoient dans le royaume. Les espérances qu'avoit concues le gouvernement de payer ses dettes, disparurent avec Law, & il ne resta de monument folide du fystême qu'une compagnie des Indes, dont les actions fixées par la [liquidation de 1723, au nombre de cinquante-fix mille, furent réduites par des événemens postérieurs à cinquante mille deux cents soixante-huit quatre dixiemes.

Malheureusement elle conserva les privileges des différentes compagnies dont elle étoit formée; & cette prérogative ne servit pas à lui donner de la puissance & de la sagesse. Elle géna la traite des négres; elle arrêta les progrès des colonies à sicre. La plupart de ses privileges ne firent qu'autoriser des monopoles odieux. Les pays les plus fertiles de la terre ne surent entre ses mains ni peuplés, ni cultivés. L'esprit de sinance qui rétrécit les vues, comme l'esprit de commerce les étend, s'empara de la compagnie, & ne la quitta plus. Les directeurs ne songerent qu'à tiere de l'argent des droits cédés en Amé-

### 82 Histoire philosophique

rique, en Afrique, en Afie, à la compagnie. Elle devint une fociété de fermiers, plurôt que de négocians. Si elle n'eût eu la probité de payer les dettes acaumulées depuis un fiecle par la nation dans l'Inde; fi elle n'eût eu la précaution de mettre Pondichery à l'abri de l'invasion en l'entourant des murs, on se trouveroit réduit à l'imposibilité de louer aucune partie de son administration. Son commerce sur foible & précaire, jusqu'au moment où Orri sut chargé des finances du royaume.



### CHAPITRE X.

Grands succès des François aux Indes.

E ministre, dont l'intégrité & le défintéressement formoient le caractère, gâtôit ses vertus par une rudesse qu'il justifioit d'une maniere peu honorable pour sa nation. Comment cela pourroit-il être autrement, disoit-il un jour à un de ses amis qui lui reprochoit sa brutalité: sur cent personnes que je vois par jour, cinquante me prannen pour un sot, & cinquante pour un frippon. Il avoit un frere nommé Pulvy, dont les principes étoient moins austeres, mais qui avoit plus de liant & de capacité. Il lui confia le foin de la compagnie, qui devoit prendre néceffairement de l'activité dans de telles mains.

Les deux freres, malgré les préjugés anciens & nouveaux; malgré l'horreur qu'on avoit pour un rejeton du fystème, malgrè l'autorité de la Sorbonne , qui avoit déclaré le dividende des actions usuraire; malgré l'aveuglement d'une nation affez crédule pour n'être pas révoltée d'une décifion fi abfurde, réuffirent à perfuader au cardinal de Fleury qu'il convenoit de protéger efficacement la compagnie des Indes. Ils engagerent même ce ministre, quelquefois trop économe, à prodiguer les bienfaits du roi à cet établissement. Le soint d'en conduire le commerce & d'en augmenter les forces, fut enfuite confié à plufieurs fujets d'une capacité connue.

Dumas fut envoyé à Pondichery. Bientôt il obtint de la cour de Delhy la permission de battre monnoie; privilege qui valut quatre à cinq cents mille francs per an. Il se fit céder le territoire de Karical, qui donna une part considérable dans le commerce du Tanjaour. Quelque tems après, cent mille Marattes firent une invasion dans le Decan. Ils attaquerent le Nabab d'Arcate, qui fut vaincu & tué. Sa famille & plassieurs de ses sujets se résugierent à Pondichery. On les recut avec les égards qui étoient dûs à des alliés malheureux. Ragogi Boussola, général du parti victorieux, demandoit qu'on les lui livrât. Il voulut même exiger douze cents mille livres; en vertu d'un tribut auquel il prétendoit que les François s'étoient anciennement foumis.

Dumas répondit que tant que les Mogols avoient été les maîtres de ces contrées, ils avoient • toujours traité les François avec la confidération dûe à l'une des plus illustres nations du monde, & qu'elle se faisoit gloire de protéger à son tour fes bienfaiteurs; qu'il n'étoit pas dans le caractere de ce peuple magnanime d'abandonner une troupe de femmes, d'enfans, de malheureux fans défense, pour les voir égorger; que les fugitifs renfermés dans la ville étoient fous la protection de son roi, qui s'honoroit sur-tout de la qualité de protecteur des infortunés; que tout ce qu'il y avoit de François dans Pondichery perdroit volontiers la vie pour les défendre; qu'il lui en coûteroit la tête, si fon fouverain favoit qu'il eût feulement écouté la proposition d'une redevance. Il ajouta qu'il étoit disposé à défendre sa place jusqu'à la derniere extrêmité, & que si la fortune lui étoit contraire, il s'en retourneroit en Europe fur ses vaisseaux. Que c'étoir à Ragogi à juger s'il lui convenoit . 12 - - 971 2 1

d'exposer à une destruction entiere une armée, dont le plus grand bonheur devoit être de s'emparer d'un monceau de ruines. Les Indiens n'étoient pas accoutumés à entendre parler les François avec tant de dignité. Cette sierté jetta le général des Marattes dans l'incertitude; des négociations habilement conduites le déciderent à accorder la paix à Pondichery.

Tandis que Dumas donnoit des richesses de la considération à la compagnie, le gouvernement envoya la Bourdonnais à

l'Isle de France.

Au tems de leurs premieres navigations aux Indes, les Portugais avoient découvert à l'est de Madagascar, entre le dixneuvieme & le vingtieme degré de latitude, trois isles qu'ils apellerent Mascarenhas, Cerné & Rodrigue. Ils n'y trouverent ni hommes, ni quadrupedes, & n'y formerent aucun établissement. La plus occidentale de ces isles, qu'ils avoient nommée Mascarenhas, servit d'asyle, vers l'an 1665, à quelques François établis auparavant à Madagascar. Leur nouvelle patrie leur offroit une espace de soixante milles de long fur quarante-cinq de large, où il v avoit peu de plaines & beaucoup de montagnes. Ils y éleverent d'abord des troupeaux; ensuite ils cultiverent des grains d'Europe, les fruits de l'Afie & de l'Afrique, quelques végétaux propres à ca

doux climat. La fanté, l'aifance, la liberté dont ils jouissoient, déterminerent plusieurs matelots des vaisseaux qui y alloient prendre des rafraîchissemens, à se joindre à eux. L'industrie augmenta avec la population En 1718, on tira d'Arabie quelques pieds de café, qui se multiplierent utilement, quoique le fruit eût beaucoup perdu de fon parfum. L'eur culture, ainsi que les autres travaux pénibles devinrent le partage des esclaves qu'on tiroit des côtes, d'Afrique ou de Madagascar. Alors, l'isle Mascarenhas, qui avoit quitté son nom pour. prendre celui de Bourbon, devint pour la compagnie un objet important. Sa population en 1763 étoit de 4627 blancs & de 15149 noirs. 8702 bœufs, 4084 moutons, 740; chevres, 7619 cochons formoient ses troupeaux. Sur un espace de 125,909 arpens de terre mis en valeur, elle récoltoit le manioc nécessaire à la nourriture de ses esclaves, 1135000 livres de bled, 844100 livres de riz, 2879100 livres de mays, & enfin, 2535100 livres de café, que la compagnie lui achetoit à raison de six sols la livre.

Malheureusement cette possession précieuse n'a point de port. Cet inconvénient tourna les yeux des François vers l'sse de Cerné, où les Portugais, selon Leur méthode, avoient jetté quelques quadrupedes, & des volailles, pour les ben foins des vaisseaux de leur nation que les circonstances détermineroient à y relâcher. Les Hollandois qui s'y fixerent depuis, l'abandonnerent, pour ne pas trop multiplier leurs établissemens. Elle étoit déserte, Îorfoue les François y aborderent en 1720, & changerent son nom de Maurice en celui d'Isle de France, qu'elle porte encore.

Les premiers habitans qu'on y fit paffer étoient partis de Bourbon. On les oublia pendant quinze ans. Ils ne formerent, pour ainsi dire, qu'un corps-de-garde, charge d'arborer un pavillon qui apprit aux nations que cette isle avoit un maître. La compagnie long-tems incertaine, se décida enfin à la conserver, & la Bourdonais fut chargé en 1735 de la rendre utile.

Cet homme, depuis, si célebre, étoit né à Saint-Malo. A dix ans il s'étoit embarqué: rien n'avoit interrompu ses voyages . & dans tous il s'étoit fait remarquer. Il avoit reconcilié les Arabes & les Portugais, prêts à s'égorger dans la rade de Moka. Il s'étoit distingué dans la guerre de Mahé. Il étoit le premier des François qui eût imaginé d'armer dans les mers des Indes. On le connoissoit également propre à construire des vaisseaux, à les conduire & à les défendre. Ses projets portoient l'empreinte du génie; & l'esprit de détail qu'il avoit supérieurement, ne rétrécissoit pas ses vues. Les difficultés on

servoient qu'à exciter son activité, & à montrer le talent qu'il avoit pour tirer parti des hommes soumis à ses ordres. On ne lui reprocha qu'une passion démesurée pour les richesses; & il faut convenir, qu'il n'étoit pas délicat sur le choix des moyens qui pouvoient lui en procurer.

Dès qu'il fut arrivé à l'Isse de France, il s'attacha à la connoître. Il lui trouva 31890 toises dans son plus grand diametre, 22124 dans sa plus grande largeur, & 432680 arpens de superficie. La majeure partie de cet espace étoit couverte de forèts presque impénétrables, & de montagnes dont l'élévation ne passoit pas 400 toises. La plupart de ces hauteurs étoient remplies de réservoirs, dont les eaux alloient arroser une terre d'un noir cendré, criblée de trous, & le plus souvent remplie de pierres.

Les côtes attirerent principalement l'attention de la Bourdonais; & les deux ports qu'elles offrent aux navigateurs, furent ce qu'il y observa avec plus de soin. Il ne fit pas grand cas de celui du Sud-Est, dont des vents réguliers & forts rendent la sortie impossible ou très-difficile durant presque toute l'année. Celui du Nord-Ouest lui parut mérker une présérence entiere, quoiqu'on y arrive entre deux bas-sonds par un canal étroit, qu'il faille se faire remorquer pour y entrer, & qu'il

ne puisse guere contenir que trente-cinq

ou quarante vaisseaux.

Dès que la Bourdonais se fut procuré ces connoissances nécessaires, on le vit occupé à inspirer de l'émulation aux premiers colons de l'isle, entiérement découcouragés par l'abandon où on les avoit laissés, & à affujettir à l'ordre les brigands récemment arrivés de la métropole. Il fit cultiver le riz & le bled, pour la nourriture des Européens. Le manioc, qu'il avoit porté du Brésil, fut destiné à la fubfistance des esclaves. Madagascar devoit lui fournir la viande nécessaire à la confommation journaliere des navigateurs & des colons aifés, jusqu'à ce que les troupeaux qu'il en avoit tirés , fussent assez multipliés, pour qu'on pût se passer de ces secours étrangers. Un poste qu'il avoit placé à la petite isle de Rodrigue, ne le laissoit pas manquer de tortues pour les pauvres. Bientôt les veisseaux qui alloient aux Indes, trouverent les rafraîchissemens, les commodités nécessaires après une longue navigation. On vit fortir des arfenaux trois navires, dont l'un étoit de cinq cents tonneaux. Si le fondateur n'eut pas la consolation de porter la colonie au degré de prospérité dont elle étoit susceptible, il eut du moins la gloire d'avoir découvert ce qu'elle pourroit devenir dans des mains habites.

Cependant ces créations, quoique faites comme par magie, n'eurent pas l'approbation de ceux qu'elles intéressoient le plus. La Bourdonais fut réduit à se justifier. Un des directeurs lui demandoit un jour, comment il avoit si mal fait les affaires de la compagnie, & si bien les siennes. C'est, répondit-il, que j'ai fait mes affaires selon mes lumieres, & celles de la compagnie d'après vos instructions.

Par-tout les grands hommes ont plus fait que les grands corps. Les peuples & les sociétés ne sont que les instrumens des hommes de génie : ce font eux qui ont fondé des états, des colonies. L'Espagne, le Portugal, la Hollande & l'Angleterre, doivent leurs conquêtes ou leurs établissemens des Indes à des navigateurs, des guerriers, ou des législateurs d'une ame supérieure. La France, sur-tout, est plus redevable de sa gloire à quelques heureux particuliers, qu'à fon gouvernement. Un de ces fujets rares venoit d'établir la puiffance des François fur deux isles importantes de l'Afrique; un autre encore plus extraordinaire, l'illustroit en Asie : c'étoit Dupleix.

Îl fut d'abord envoyé fur les bords du Gange, où il avoit la direction de la colonie de Chandernagor. Cet établissement, quoique formé dans la région de l'univers la plus propre aux grandes entreprises de

commerce, n'avoit fait que languir jusqu'au tems de son administration. La compagnie ne s'étoit pas trouvée en état d'y faire passer des fonds considérables; & ses agens transplantés dans l'Inde sans un commencement de fortune, n'avoient pu profiter de la liberté qu'on leur laissoit d'avancer leurs affaires particulieres. L'activité du nouveau gouverneur, qui apportoit des richesses considérables acquises par dix ans d'heureux travaux se communiqua à tous les esprits. Dans un pays qui regorge d'argent, ils trouverent aisément du crédit , lorsqu'ils commencerent à s'en montrer dignes. Chandernagor devint bientôt sun sujet d'étonnement pour ses voi-sins & de jalousie pour ses rivaux. Dupleix qui avoit affocié à ses vastes spéculations les autres François, s'ouvrit des sources de commerce dans tout le Mogol, & jusques dans le Thibet. En arrivant il n'avoit pas trouvé une chaloupe, & il arma jusqu'à quinze bàtimens à la fois. Ces vaisseaux négocioient d'Inde en Inde. Il en expédioit pour la mer Rouge, pour le golfe Perfique, pour Surate, pour Goa, pour les Maldives, pour Manille, pour toutes les mers où il étoit possible de faire un commerce avantageux.

Il y avoit douze ans que Dupleix foutenoit l'honneur du nom François dans le Gange, qu'il étendoit la fortune publique & les fortunes particulieres, lorsqu'en 1742 il sut appellé à Pondichery pour y prendre la direction générale des affaires de la compagnie dans l'Inde. Elles étoient alors plus slorisfantes qu'elles ne l'avoient jamais été, qu'elles ne l'ont été depuis, puisque les retours de cette année s'éleverent à vingt-quatre millions. Si l'on est continué à le bien conduire, si l'on est voulu prendre plus de consiance en deux hommes tels que Dupleix & la Bourdonais, il est vraisemblable qu'on auroit acquis une puissance qui est été difficilement détruite.

La Bourdonais prévoyoit alors une rupture entre l'Angleterre & la France; & il proposa un projet qui devoit donner aux vaisseaux de sa nation l'empire des mers de l'Asie pendant toute la guerre. Convaincu que celle des deux nations qui feroit la premiere en armes dans l'Inde, auroit un avantage décisif, il demanda une escadre qu'il conduiroit à l'Isle de France, où il attendroit le commencement des hostilités. Alors il devoit partir de cette isle, & aller croifer dans le détroit de la Sonde, par lequel passent la plupart des vaisseaux qui vont à la Chine, & tous ceux qui en reviennent. Il y auroit intercepté les bâtimens Anglois, & fauvé ceux de fon pays. Il s'y seroit même emparé de la petite escadre que l'Angleterre envoya

dans les mêmes parages; & maître des mers de l'Inde, il y auroit ruiné tous les établiffemens Anglois.

Le ministere approuva ce plan. On accorda à la Bourdonnais cinq vaisseaux de

guerre, & il mit à la voile.

A peine étoit-il parti que les directeurs également bleffés du myftere qu'on leur avoit fait de la deftination de l'efcadre, de la dépense où elle les engageoit, des avantages qu'elle devoit procurer à un homme qu'ils ne trouvoient pas affez dépendant, renouvellerent les cris qu'ils avoient déjà pouffés sur l'inutilité de cet armement. Ils étoient ou paroissoner si persuadés de la neutralité qui s'observeroit dans l'Inde entre les deux compagnies, qu'ils en convainquirent le ministre dont la foiblesse n'étoit plus encouragée, ni l'inexpérience éclairée depuis l'éloignement de la Bourdonais.

La cour de Versailles ne vitpas qu'une puissance qui a pour base principale le commerce, ne pouvoit pas renoncer sérieusement à combattre sur l'Océan Indien; & que si elle faisoit ou écoutoit des propositions de neutralité, ce ne pouvoit être que dans la vue de gagner du tems. Elle ne vit pas que quand la convention auroit été faite de bonne foi de part & d'autre, mille inconvéniens qu'il n'étoit pas possible de prévoir, devoient déranger

## Histoire philosophique

une harmonie dont les accords étoient fi fragiles. Elle ne vit pas que l'objet qu'on fe proposoit ne pouvoit jamais qu'imparfaitement se remplir , parce quela marine guerriere des deux nations n'étant pas liée par les traités des compagnies, attaqueroit dans les mers d'Europe les navires de ces fociétés. Elle ne vit pas que dans les colonies mêmes, les deux parties feroient des préparatifs pour n'être pas furprises; que ces précautions meneroient à une défiance réciproque, & la défiance à une rupture ouverte. Elle ne vit rien de tout cela, & l'escadre fut rappellée. Les hostilités commencerent, & la prise de presque tous les bâtimens François qui naviguoient dans l'Inde fit voir trop tard quelle avoit été la politique la plus judi-

La Bourdonais fut touché des fautes qui caufoient le malheur de l'état, comme s'il les eût faites lui-même, & il ne fongea qu'à les réparer. Sans magafins, fans vivres, fans argent, il parvint par fes foins & par fa conftance, à former une escadre, composée d'un vaisseau de foixante canons, & de cinq navires marchands armés en guerre. Il ofa attaquer l'escadre Angloise; il la battit, la poursuivit, la força de quitter la côte de Coromandel, & alla affiéger & prendre Madras, la premiere des colonies Angloises. Le vainqueur se

disposone à de nouvelles expéditions. Elles étoient surés & faciles; mais il se vit contrarié avec un acharnement qui costa la perte de neuf millions cinquante-sept mille livres, stipulées pour le rachat de la ville conquise; sans compter les succès qui devoient suivre cet événement.

La compagnie alors gouvernée par deux commmissaires du roi , brouillés irréconciliablement. Les directeurs, les subalternes avoient pris parti dans cette querelle, fuivant leurs inclinations ou leurs intérêts. Les deux factions étoient extrêmement aigries l'une contre l'autre. Celle qui avoit fait ôter à la Bourdonais fon escadre, ne voyoit pas sans chagrin qu'il eût trouvé des ressources dans son génie, pour rendre inutiles les coups qu'on lui avoit portés. On a des raisons pour croire qu'elle le poursuivit dans l'Inde, & qu'elle versa le poison de la jalousie dans l'ame de Dupleix. Deux hommes faits pour s'estimer, pour s'aimer, pour illustrer le nom François, pour aller peut-être ensemble à la postérité, devinrent les vils instrumens d'une haine qui leur étoit étrangere. Dupleix traversa la Bourdonais, & lui fit perdre un tems précieux. Celui-ci, après avoir reste trop tard fur la côte de Coromandel, à attendre les secours qu'on avoit différé sans nécesfiré. vit fon escadre ruinée par un coup de vent. La division se mit dans ses équi-

pages. Tant de malheurs caufés par les intrigues de Dupleix, forcerent la Bourdonais à repasser en Europe, où un cachot : ffreux fut la récompense de ses glorieux travaux, & le tombeau des espérances que la nation avoit fondées sur ses grands talens. Les Anglois délivrés dans l'Inde de cet ennemi redoutable, & fortifiés par de puissans secours, se virent en état d'attaquer à leur tour les François. Ils mirent le siege devant Pondichery.

Dupleix fut réparer alors les torts qu'il avoit eus. Il défendit sa place avec beaucoup de vigueur & d'intelligence; & après quarante-deux jours de tranchée ouverte, les Anglois furent obligés de se retirer. Bientôt la nouvelle de la paix arriva, & les hostilités cesserent entre la compagnie

des deux nations.

La prise de Madras, le combat naval de la Bourdonais & la levée du fiege de Pondichery, donnerent aux nations de l'Inde le plus grand respect pour les François. Ils furent pour ces régions, le premier peuple de l'Europe, la puissance principale.

Dupleix voulut faire usage de cette disposition des esprits. Il s'occupa du soin de procurer à fa nation des avantages folides & considérables. Pour juger sainement de ses projets, il faut avoir sous les yeux un tableau de la situation où étoit alors l'Indostan.

CHAPITRE



#### CHAPITRE XI.

Vues des François pour leur aggrandiffement. Tableau de l'Indostan.

Pon veut s'en rapporter à des traditions incertaines, l'avidité des premiers conquérans idu monde. Mais, foit que Bacchus, Hercule, Séfolfris, Darius, aient ou r'aient pas parcouru les armes à la main cette grande partie du globe; il est certain qu'elle fut pour les premiers Grees, un champ inépuilable de fictions & domerveilles. Ces chimeres enchantoient tellement un peuple toujours crédule, parce qu'il fut toujours dominé par fon imagination, qu'on ne s'en délabusa pas, même dans les fiecles les plus éclairés de la république.

En réduifant les choses à la vérité, l'on trouvera qu'un air pur, des alimens fains, une grande frugalité avoient de bonne-heure prodigieusement multiplié les hommes dans l'Indostan. Ils connurent les loix, la police, les arts, lorsque le reste de la terre étoit désert ou sauvage. Des institutions sages & heureuses préserverent de la corruption ces peuples, qui paroif-

Tome II.

foient n'avoir qu'à jouir des bienfaits du fol & du climat. Si de tems en tems, les bonnes mœurs s'altéroient dans quelques cours, les trônes étoient aussi-tôt renverfés; & lorsqu'Alexandre se montra dans ces régions, il y restoit fort peu de rois; il y avoit beaucoup de villes libres.

Un pays partagé en une infinité de petits états populaires ou affervis, ne pouvoit pas oppofer un front bien redoutable au héros de la Macédoine. Aussi ses progrès furent-ils rapides. «Il auroit tout affervi , fi la mort ne l'eût furpris au milieu de ses

triomphes.

En suivant le conquérant dans ses expéditions, l'Indien Sandrocotus avoit appris la. guerre. Cet homme auquel fes talens tenoient lieu de droits & de naiffance, raffembla une armée nombreuse, & chassa les Macédoniens des provinces qu'ils avoient envahies. Libérateur de sa patrie, il s'en rendit le maître, & réunit fous ses loix l'Indostan entier. On ignore quelle fut la. durée de son regne, quelle fut la durée de l'empire qu'il avoit fondé.

Au commencement du huitieme fiecle les Arabes se répandirent aux Indes, comme dans plusieurs autres contrées de l'univers. Ils foumirent à leur domination quelques isles. Mais contens de négocier paisiblement dans le continent, ils n'y formerent que peu

d'établissemens.

Trois fiecles après, des barbares de leur zeligion, fortis du Khorassan & conduits par Mahmoud; attaquent l'Inde par le nord, & poussent leurs brigandages jusqu'au Guzurate. Ils emportent de ces opulentes contrées, d'immenses dépouilles, qu'ils vont ensouir dans leurs incultes & misérables déserts.

Le fouvenir de ces calamités n'étoit pas encore effacé, lorsque Gengiskan, qui aves fes Tartares, avoit subjugué la plus grande partie de l'Asse, porta, vers l'an douze cent, ses armes victorieuses sur les rives occidentales de l'Indus. On ignore quelle part ce conquérant & ses descendans prirent aux affaires de l'Indostan. Il est vraisemblable qu'elles les occuperent peu; pussqu'on voir, peu de tems après, les Patanes régner dans ce beau pays.

C'étoient, dit-on, des marchands Arabes, établis sur les côtes de l'Indostan, qui, profitant de la foiblesse de rois & des peuples qui les avoient admis parmi eux, s'emparerent sans beaucoup d'esforts de plusseurs provinces, & sonderent un vaste empire dont Delhy sur la capitale. Sous leur domination, l'Inde stra heureuse, parce que des hommes élevés dans le commerce, n'avoient pas porté dans la conquête est esprit de ravage & de rapine, qui accompagne ordinairement les invassons.

Les Indiens avoient eu à peine le tems de se façonner à un joug étranger, qu'il leur E 2 fallut encore changer de maître. Tamerlan. forti de la grande Tartarie & déjà célebre par . ses cruautés & par ses victoires, se montre à la fin du quatorzieme fiecle au nord de l'Indostan, avec une armée aguerrie, triomphante & infatiguable. Il s'affure lui-même des provinces septentrionales, & abandonne à ses lieurenans le pillage des terres méridionales. On le croyoit déterminé à subjuguer l'Inde entiere, lorsque tout-à-coup il tourna fes armes contre Bajazet, le vainquit, le détrôna, & se trouva, par la réunion de toutes fes conquêtes, le maître de l'espace immense qui s'étend depuis la délicieuse Smirne jusqu'aux bords fortunés du Gange. Des guerres fanglantes fuivirent fa mort. Ses riches dépouilles échapperent à fa postérité. Babar, fixieme descendant d'un de ses enfans, conferva feul fon nom.

Ce jeune prince élevé dans la mollelle, régnoit à Samarcande, où fon ayeul avoit fini se jours, Les Tartares Usbecks le précipiterent du trône, & le forcerent de seréfugier dans Cabulistan. Ranguildas, gouverneur de la Province, l'accueillit & lui

donna une armée.

« Ce n'est pas du côté du nord où t'appelleroit la vengeançe, que tu dois porter » tes pas, lui dit cet homme sage. Des » s'oldats amollis par les délices des Indes, » n'attaqueroient pas sans témérité des guerriers célebres par leur courage & par » leurs victoires. Le ciel t'a conduit fur les » rives de l'Indus, pour placer fur ta tête » une des plus riches couronnes de l'univers. » jette les yeux fur l'Indostan. Cet empire, - » déchiré par les guerres continuelles des » Indiens & des Patanes, attend un maltre. C'est dans ces délicieuses régions qu'il » faut former une nouvelle monarchie, & te » couvrir d'une gloire égale à celle du reductable Tamerlan».

Un conseil si judicieux sit sur l'esprit de Babar une forte impression. On traca sans perdre de tems un plan d'usurpation, qui fut suivi avec beaucoup de vivacité & d'intelligence. Le succès le couronna. Les provinces seprentrionales. Delhy même, se soumirent après quelque résistance. Un Monarque sugisif eut l'honneur de fender la puissance des Tartares Mogols qui existe encore.

La conservation de la conquête exigeoir un gouvernement. Celui que Babar treuva établi dans l'Inde, étoit un desporisme purement civil, tempéré par les usages, par les formes, par l'opinion; en un mot, absolument conforme au caractere de douceur que ces peuples doivent à l'insuence du climat, & à l'insuence plus puissante encore des opinions religieuses. A cette constitution paisble, Babar sit succèder un desportisme violent & militaire, tel qu'on devoit l'attendre d'une nation conquérante & barbare.

Ranguildas fut long-tems le témoin de la puissance du nouveau souverain. Il s'applaudiffoit de fon ouvrage. Le fouvenir de ce qu'il avoit fait pour placer sur le trône le fils de son maître, remplissoit son ame d'une fatisfaction vraie & sans trouble. Un jour qu'il faisoit sa priere dans le temple, il entendit à côté de lui un Banian qui s'écrioit : « ò Dieu! tu vois les malheurs de » mes freres. Nous fommes la proie d'un » jeune homme qui nous regarde comme un » bien qu'il peut dissiper & consumer à son » gré. Parmi les nombreux enfans qui t'im-» plorent dans ces vastes contrées, un seul » les opprime tous : venge-neus du tyran, » venge - nous des straîtres qui l'ont porté

» fur le trône, sans examiner s'il étoit juste». Ranguildas étonné, s'approcha du Banian, & lui dit : « ô toi qui maudis ma vicillesse, » écoute. Si je suis coupable, c'est ma con-» feience qui m'a trompé. Lorsque j'ai rendu » l'héritage au fils de mon souverain, lorsque j'ai exposé ma fortune & ma vie pour » établir son pouvoir, Dieu m'est témoin » que j'ai cru me conformer à ses sages décoreres; & qu'au moment où j'ai entendu » ta priere, je bénissois encore le ciel de » m'avoir accordé les deux plus grands biens » des derniers jours, le repos & la gloire.

» La gloire, dit le Banian? Apprenez, » Ranguildas, qu'elle n'appartient qu'à la » vertu, & non à des actions qui font écla-

## & politique. Liv. IV.

103

» tantes fans être utiles aux hommes. Eh! » quel bien avez-vous fait à l'Indolfan, quand vous avez couronné le descendant d'un » usurpateur ? Aviez-vous examiné s'al feroit le bien, s'il auroit la volonté & le courage d'être juste? Vous lui avez, dites-vous, rendu l'héritage de ses peres, comme » si les hommes pouvoient être légués & possesses pouvoient etre légués & posses pouvoient etre légués & posses peres, comme » si les hommes pouvoient être légués & posses pouvoient etre légués & posses pouvoient etre légués & posses pouvoient etre légués de production de la reconna peaux. Ne prétendez pas à la gloire, ô Ranguildas lo us s'ous voulez de la reconna noissance, allez la chercher dans le cœur de Babar; il vous la doit. Vous l'avez a achetée affez cher par le bonheur de tout » un peuple ».

Cependant en appesantissant le despotissen, Babar avoit voulu l'enchaîner luimême, & donner à ses institutions une telle force, que ses successeurs, quoiqu'absolus, fussent el juge du peuple & l'arbitre de l'état. Mais son Tribunal & son Conseil étoient dans la place publique. L'injustice & la tyrannie aiment à se rensermer dans l'ombre; elles se cachent à ceux qu'elles oppriment. Mais, quand le monarque ne veut agir que sous les yeux de ses sujets; c'est qu'il n'a que du bien à leur faire. Insulter en face à des hommes rassemblés, est une injure dont les tyrans mêmes peuvent rougir.

Le principal appui de l'autorité, étoit un corps de quatre mille hommes, qui s'appel-

## 104 Histoire philosophique

loient les premiers esclaves du Prince. C'est dans ce corps que l'on choisssoir les Omrahs, c'est-à-dire, ceux qui entroient dans les conseils de l'Empereur, & à qui il donnoit des terres honorées de grands privileges. Ces sortes de sies étoient toujours amovibles, & le Prince héritoit de ceux qu'il en avoit fait possessiers. C'est à cette condition qu'étoient données toutes les grandes places: tant il paroit de la nature du defpotisme, de n'enrichir des esclaves que pour les dépouiller.

Les places d'Omrahs n'en étoient pas moins briguées. C'étoit l'objet de l'ambition de quiconque aspiroit au gouvernement d'une province. Pour prévenir les projets d'élévation & d'indépendance que pouvoient former les gouverneurs ; on mettoit auprès d'eux des surveillans qui ne leur étoient foumis en rien, & qui étoient chargés d'examiner l'emploi qu'ils faisoient des forces militaires, qu'en étoit obligé de leur confier pour tenir dans le respect les Indiens assujettis. Les places fortes étoient fouvent entre les mains d'Officiers qui ne rendoient compte qu'à la cour. Cette cour foupconneuse mandoit souvent le gouverneur, le retenoit ou le déplaçoit, felon les vues d'une politique changeante. Ces vicissitudes étoient devenues si communes, qu'un nouveau gouverneur, fortant de Delhy, resta sur son éléphant, le visage tourné vers la ville, pour voir, disoit-il, venir son suc-cesseur.

Cependant, la forme de l'administration n'étoit pas la même dans tout l'empire. Les Mogols avoient laissé plusieurs princes Indiens en possession de leurs souverainetés, & même avec pouvoir de les transmettre à leurs descendans. Ils gouvernoient selon les loix du pays, quoique relevant d'un Nabab nommé par la cour. On ne leur imposit qu'un tribut, & l'obligation de rester foumis aux conditions accordées à leurs ancetres au tems de la conquête.

Il faut que la nation conquérante n'ait pas exercé de grands ravages ; puisqu'elle ne fait encore que le dixicine de la population de l'inde. Il y a cent millions d'Indiens fur dix millions de Tartares Les deux peuples ne se sont point mélangés. Les Indiens seuls sont cultivateurs & ouvriers, Eux seuls remplissent les campagnes & les manusatures. Les Mahométans sont dans la capitale , à la cour , dans les grandes villes, dans les camps & dans les armées.

Il paroît qu'à l'époque où les Mogols entrerent dans l'Indostan, ils n'y trouverent point de propriétés particulieres. Toutes les terres appartencient aux princes Indiens; & l'on peut bien croire que des conquérans féroces, livrés à l'ignorance & à la cupidité, consacrerent cet abus, qui est le dernier excès du pouvoir arbitraire. La portion de terres de l'empire, que les nouveaux fouverains s'atribuerent, fut divisée en grandagouvernemens qu'on appella Soubabies. Les. Soubas, chargé de l'administration militaire & civile, le furent aussi de la perception. des revenus. Ils en confioient le soin aux Nababs qu'ils établirent dans l'étendue de leurs Soubabies, & ceux-ci à des fermiers: particuliers, qui surent chargés immédiatement de la culture des terres.

Au commencement de l'année, qui est fixé au mois de juin, les officiers du Nababconvenoient avec les fermiers d'un prix de bail. Il se faisoit un espece de contrat, appellé jamabandi , qui étoit déposé dans la chancellerie de la province ; & ces fermiers alloient ensuite, chacun dans leur district, chercher des cultivateurs auxquels ils faifoient des avances affez confidérables, pour les mettre en état d'ensemencer les terres. Après la récolte, les fermiers remettoient le produit de leur bail aux officiers du Nabab. Le Nabab le faisoit passer entre les mains du Souba, & le Souba le versoit dans: ·les tréfors de l'Empereur. Les baux étoient crdinairement portés à la moitié du produitdes terres ; l'autre moitié servoit à couvrir

les frais de culture, à enrichir les fermiers, & à nourrir les cultivateurs. Indépendamment des grains, qui font les récoltes principales, les autres productions de la terre fe douvoient enveloppées dans le même sychologies.

. .

& politique. Liv. IV.

tême. Le bétel, le fel, le tabac, étoient

107

autant d'objets de ferme.

Il y avoit auffi quelques douanes, quelques droits fur les marchés publics; mais aucune impofition perfonnelle, aucune taxe fur l'induftrie. Il n'étoit pas venu dans la tête des despotes de demander quelque chofe à des hommes à qui on ne laifôit rien. Le tifferand, renfermé dans fon aldéé, travailloit fans inquiétude, & difpofoit librement du fruit de fon travail

Cette facilité s'étendoit à toute espece de mobilier. C'étoit véritablement la propriété des particuliers. Ils n'en devoient compte à personne. Ils pouvoient en disposer de leur vivant; & après leur mort, il passoit à leur descendans. Les maisons des aldées, celles des willes, & les jardins toujours peu considérables, dont elles sont ornées, formoient encore un objet de propriété particuliere. On en héritoit, & l'on pouvoit les vendre.

Dans le dernier cas, le vendeur & l'acheteur se rendoient devant le Cothoal. Les conditions du marché étoient rédigées par écrit, & le Cothoal apposit son seau au pied de l'acte, pour lui donner de l'au-

thenticité.

La même formalité s'observoit à l'égard des esclaves ; c'est-à-dire de ces hommes infortunés , qui , pressés par la misere, préséroient une servitude particuliere qui les faisoit subsister, à l'état d'une servitude générale, dans laquelle ils n'avoient aucun moyen de vivre. Ils se vendoient alors à prix d'argent, & l'acte de vente se passoit en présence du Cothoal, afin que la propiété du maître sût connue & inattaquable.

Le Cothoal étoit une espece d'officier public, établi dans chaque aldée pour y faire les fonctions de notaire. C'étoit devant lui que se passoit le petit nombre d'actes auxquels la nature d'un pareil gouvernement pouvoit donner lieu. Un autre officier, du nom générique de Gémidard, prononcoit fur les contestations qui s'élevoient entre les particuliers. Ses jugemens étoit presque toujours définitifs, à moins qu'il ne s'agît de quelque objet important, & que la partie comdamnée n'eût affez de fortune, pour aller acheter un jugement différent à la cour du Nabab. Le Gémidard étoit aussi chargé de la police. Il avoit le pouvoir d'infliger des peines légeres; mais lorfqu'il s'agiffoit de quelque crime capital, le jugement en étoit réservé au Nabab, parce qu'à lui feul appartenoit le droit de prononcer la peine de mort.

Un tel gouvernement, qui n'étoit rien autre chofe qu'un desposisme qui alloit en se subdivissant, depuis le trône sufqu'au dernier officier, ne pouvoit avoir d'autre ressort qu'une force coactive tou-

jours, en action. Aussi, dès que la saison des pluies étoit passée, le monarque quittoit sa capitale & se rendoit dans son camp. Les Nababs, les Rajas, les principaux officiers étoient appellés autour de lui, & il parcouroit ainsi successivement les provinces de l'empire , dans un appareil de guerre, qui pourtant, n'excluoit pas les ruses de la politique. Souvent on se fervoit d'un grand, pour en opprimer un autre. Le rafinement le plus odieux du despotisme, est de diviser ses esclaves, Des délateurs, publiquement entretenus par le prince, fomentoient ces divisions & répandoient des allarmes continuelles. Ces délateurs étoient toujours cheifis parmi les personnes du rang le plus distingué. La corruption est au comble, quand le pouvoir annoblit ce qui est vil.

Chaque année, le Mogol recommençoit les courses, plutôt en conquérant qu'en fouverain, allant rendre la justice dans les provinces comme on y va pour les piller; & maintenant fon autorité par les voies & l'appareil de la force, qui font le gouvernement despotique, n'est qu'une continuation de la guerre. Cette maniere de gouverner, quoiqu'avec des formes légales, est bien dangereuse pour un despote. Tant que les peuples n'éprouvent ses injustices que par le canal des dépositaires de son autorité, ils se contentent de murmurer en présumant que le souverain les ignore, & ne les fouffriroit pas : mais lorfqu'il vient les confacrer par fa préfence & fes propres décisions, il perd la confiance. L'illusion cesse. C'étoit un Dieu : c'est un imbécille ou un méchant.

Cependant les empereurs Mogols ont joui long-tems de l'idée superstitieuse que la nation s'étoit formée de leur caractere facré. La magnificence extérieure qui en impose au peuple, plus que la justice, parce que les hommes ont une plus grande opinion de ce qui le accable que de ce qui les fert ; la richesse fastueuse de la cour du prince, & la pompe qui l'environnoit dans ses voyages, nourrissoient dans l'esprit des peuples ces préjugés de l'ignorance fervile qui tremble devant les idoles qu'elle a faites. Ce qu'on raconte du luxe des plus brillantes cours de l'Univers n'approche pas de l'ostentation du Mogol, lorsqu'il se montroit à ses sujets. · Les éléphans autrefois si terribles à la guerre, & qui n'y feroient plus que des maffes incommodes depuis que l'on combat avec la foudre; ces colosses de l'Orient, inconnus à nos climats, donnent aux despotes de l'Asie un air de grandeur dont nous n'avons pas l'idée. Les peuples · fe prosternent devant le monarque élevé majestueusement sur un trône d'or, resplendissant de pierreries, porté par le fuperbe animal qui s'avance à pas lents, fier de préfenter au respect de tant d'efclaves, le maître d'un grand empire. C'est ainsi qu'en éblouissant les hommes ou en les essentant, les Mogols conserverent, & même étendirent leurs conquêtes. Aurengzeb les acheva, en se rendant maître de toute la péninsule. Tout l'Indostan, si l'on en excepte une petite langue de terre sur la côte de Malabar, se soumit à ce tyran supersitieux & barbare, teint du sang de son pere, de ses freres & de ses neveux.

Ce despote exécrable avoit fait détesterla puissance Mogole, mais il la foutint; & à fa mort elle tomba pour ne plus se relever. L'incertitude du droit de fuccesfion fut la premiere cause des troubles que l'on vit naître après lui, au commencement du dix-huitieme fiecle. Il n'y avoit qu'une seule loi généralement reconnue, celle qui ordonnoit que le trône ne fortiroit point de la famille de Tamerlan. D'ailleurs, chaque empereur pouvoit choisir son successeur, n'importer à quel dégré de parenté. Ce droit indéfini étoit une source de discorde. De jeunes princes que leur naissance appelloit à régner, & qui se trouvoient souvent à la tête d'une province & d'une armée, soutenoient leurs prétentions les armes à la main, & ne respectoient guere les dispositions d'un despote qui n'étoit plus. C'est ce qui arriva à la mort d'Aurengzeb. Sa magnisque dépouille sur ensanglantée. Dans ces convulsions du corps politique, les resorts qui contenoient une milice de douze cents mille hommes se relâcherent. Chaque Nabab ne songea plus qu'à se rendre indépendant, à étendre les, contributions qu'on levoit sur le peuple, & à diminuer les tributs qu'on envoyoit au trésor de l'empereur. Rien ne sut plus règlé par la loi, & tout fut conduit par le caprice, ou troublé par la violence.

caprice, ou troublé par la violence.
L'éducation des jeunes princes ne promettoit aucun remede à tant de maux. Abandonnés aux femmes jusqu'à l'àge de fept ans, imbus pendant leur adolescence de quelques préceptes religieux, ils alloient enfuite confommer dans la molle oissveté d'un ferrail ces années de jeunesse & d'activité qui doivent former l'homme l'instruire dans la science de la vie. On les amolliffoit, pour n'avoir pas à les craindre. Les conspirations des enfans contre leurs peres étoient fréquentes. On vouloit les prévenir, on leur ôtoit toute vertu, de peur qu'ils ne fussent capables d'un crime. De là cette pensée atroce d'un poëte Oriental que les peres, pendant la vie de leurs fils donnent toute leur tendresse à leurs petits-fils, parce qu'ils aiment en eux les ennemis de leurs ennemis.

Les Mogols n'avoient, plus rien de ces mœurs fortes qu'ils avoient apportées de leurs montagnes. Ceux d'entr'eux qui parvenoient à quelque place importante, ou à de grandes richeiles, changeoient de domicile fuivant les faifons. Dans ces retraites plus ou moins délicieuses, ils n'occupoient que des maisons bâties d'argile & de terre, mais dont l'intérieur respiroit toute la mollesse Asiatique, tout le faste des cours les plus corrompues. Par-tout où les hommes ne peuvent élever une fortune stable, ni la transmettre à leurs descendans, ils fe hâtent de rassembler toutes leurs jouissances dans le seul moment dont ils soient surs. Ils épuisent au milieu des parfums & des femmes, tous les plaifirs & tout leur être.

L'empire Mogol étoit dans cet état de foiblesse, lorsqu'il fut attaqué en 1738 par le femeux Thomas Koulikan. Les innombrables milices de l'Inde se disperserent fans réfistance devant cent mille Persans : comme ces mêmes Perfans avoient été autrefois dislipés devant trente mille Grecs instruits par Alexandre, Thomas entra victorieux dans Delhyt, recut les foumissions de l'imbécille Muhammet, & trouvant le monarque plus imbécille encore que les fujets, lui permit de vivre & de régner, réunit à la Perse les provinces qui étoient à fa bienféance, & fe retira chargé d'un

# 114 Histoire philosophique

butin immense & des dépouilles de l'Indostan.

Muhammet, méprifé par fon vainqueur, le fut encore plus par ses sujets. Les grands ne voulurent plus relever du vaffal d'un roi de Perfe. Les Nababies devinrent indépendantes, & ne furent plus foumifes qu'à un léger tribut. Inutilement l'empereur exigea qu'elles continuassent d'être amovibles; chaque Nabab employoit la force, pour rendre sa place héréditaire, & le fer décidoit de tout. La guerre se faisoit continuellement entre le maître & les sujets, sans être traitée de rébellion. Quiconque put payer un corps de troupes, prétendit à une souveraineré. La seule formalité qu'on observoit, c'étoit de contresaire le seing de l'empereur dans un firman ou brevet d'investiture. L'usurpateur se le faisoit apporter, & le recevoit à genoux. Cette comédie étoit nécessaire pour en import au peuple, qui respectoit encore assez la famille de Tamerlan , pour vouloir que toute espece d'autorité parût au moins émaner d'elle.

Ainfi la discorde, l'ambition & l'anarchie désoloient cette belle contrée de l'Indostan. Les crimes étoient d'autant plus aisés à cacher, que les grands de l'Empire étoient accourumés à n'écrire jamais qu'en termes équivoques, & n'employoient que des gens obscurs qu'ils désavouoient quand il le falloit. L'affassinat & le poison devinrent des forfaits communs qu'on-ensevelissoit dans l'ombre de ces palais impénétrables, remplis de satellites prêts à tout oser au moindre signal de leur maître,

Les troupes étrangeres appellées par les différens partis, mirent le comble au défastre de ce malheureux pays. Elles en emportoient les richesses, ou forçoient les peuples à les enfouir. Ainsi disparurent peu-à-peu ces tréfors amassés pendant tant de fiecles. le découragement devint général La terre ne fut plus cultivée, & les manufactures languirent. Les peuples ne vouloient plus travailler pour des étrangers déprédateurs, ou pour des oppresseurs domestiques. La misere & la famine se firent fentir. Ces calamités qui , depuis dix ans , ravageoient les provinces de l'empire, alloient s'étendre jusqu'à la côte de Coromandel. Le fage Nizam-Elmoulouk, Souba du Decan, n'étoit plus. Sa prudence & ses talens avoient fait fleurir la partie de l'Inde où il commandoit. Les négocians d'Europè craignirent que leur commerce ne tombât , lorsqu'il n'auroit plus cet abri. Contre ce danger, ils ne voyoient de refsource que la propriété d'un terroir assez vaste pour contenir un nombre de manufacturiers fuffifant pour former leurs cargaifons.

Dupleix fut le premier qui vit la pof-

## 116 Histoire philosophique

fibilité de réalifer ce fouhait. La guerte avoit amené à Pondichery des troupes nombreules, avec lesquelles il espéra de se procurer par des conquêtes rapides, des avantages plus considérables que les nations rivales n'en avoient obtenu par une conduite suivie & réstéchie.

Depuis long-tems il étudioit le caractere des Mogols, leurs intrigues, leurs intérêts politiques. Il avoit acquis fur ces objets des lumieres, qui auroient pu étonner dans un homme élevé à la cour de Delhy. Ces connoissances profondément combinées, l'avoient convaince qu'il pouvoit se donner une influence principale dans les affaires de l'Indostan, peut-être en devenir l'arbitre. La trempe de son ame, qui le portoit à vouloir au-delà même de ce qu'il pouvoit, donnoit une nouvelle force à ses réflexions. Rien ne l'effrayoit dans le grand rôle qu'il se disposoit à jouer à fix mille lieues de sa patrie. Inutilement voulut-on lui en faire craindre les dangers; il n'étoit frappé que de l'avantage gloricux d'affurer à la France une domination nouvelle au milieu de l'Afie, de la mettre en état, par les revenus qui y feroient attachés, de découvrir les frais de commerce & les dépenses de souveraineré ; de l'affranchir même du tribut que notre luxe paie à l'industrie des Indiens, en procurant au royaume des cargaifons riches

& nombreuses, qui ne seroient achetées par aucune exportation d'argent, mais dont le sonds seroit fait par la surabondance des nouveaux revenus. Plein de ce grand projet, Dupleix saistir avec empressement la premiere occasion qui se présenta de l'exécuter; & bientôt il ofa disposer de la Soubabie du Decan, de la Nababie du Carnate, en saveur de deux hommes prêts à tous les sacrifices qu'il exigeroit.

La Soubabie de Decan est une viceroyauté, composée de plusieurs provinces qui formoient autrefois des états indépendans. Elle s'étend depuis le cap Comorin jusqu'au Gange. Celui qui occupe cette ; grande place, a infpection fur tous les princes Indiens, fur tous les gouverneurs Mogols qui font dans l'étendue de fa jurisdiction; & c'est dans ses mains que font dépofées les contributions qui doivent enrichir le trésor public. Il peut obliger ses subalternes de le suivre dans toutes les expéditions militaires qu'il juge à propos de faire dans les contrées foumiles à ses commandemens; mais sans un ordre formel du chef de l'empire, il ne lui est pas permis de les conduire fur un territoire étranger.

La Soubabie de Decan étant devenue vacante en 1748, Dupleix, après une fuite d'événemens & de révolutions, où la cor-

# 118 Histoire philosophique

suprion des Mogols, la foiblesse des Indiens, l'audace des François se firent également remarquer, en mit en possession au commencement de 1751, Salabetzingue, l'un des fils du dernier vice-roi. Ce fuccès assuroit de grands avantages aux établissemens François répandus sur la côte de Coromandel; mais l'importance de Pondichery parut exiger des foins plus particuliers. Cette ville située dans le Carnate, a des rapports si suivis & si immédiats avec le Nabab de cette riche contrée, qu'on crut nécessaire de procurer le gouvernement de la province à un homme, fur l'affection & la dépendance duquel on pût compter. Le choix tomba fur Chandafaeb, connu par fes intrigues, par fes malheurs, par fes faits de guerre, par un caractere ferme, & parent du dernier Nabab.

Pour prix de leurs fervices, les François se firent céder un territoire immense. A la tête de leurs acquisitions, étoit l'isle de Scheringham, formée par deux branches du Caveri. Cette isle, longue & fertile, doit son nom & sa célébrité à une pagode, qui est fortisée comme la plupart des grands édifices destinés au culte public. Le temple est entouré de sept enclos quarrés, éloignés les uns des autres de trois cents cinquante pieds, & formés par des murs qui ont une assez grande élévation & une épaisseur proportionnée. L'autel est

# & politique. Liv. IV. 119

au entre. Un seul monument de cette espece avec fes fortifications, & les mysteres & les richesses qu'il renferme, est plus propre à maintenir, à perpétuer une religion, que la multiplicité des temples & des prêtres dispersés dans les villes, avec les facrifices, les cérémonies, les prieres, les discours, qui par leur nombre leur publicité, leur fréquente répétition, font exposés au rebut des sens fatigués, au mépris de la raison clairvoyante. à des profanations dangereuses, ou à un oubli & à un abandon que le clergé redoute. encore plus que des facrileges. Les prêtres de l'Inde aussi sages que ceux de l'Égypte, ont la politique de ne laisser pénétrer aucun étranger dans la pagode de Scheringham. A travers les fables qui enveloppent l'hiftoire de ce temple, il y a apparence qu'un philosophe savant qui pourroit y être admis, trouveroit dans les emblêmes la forme & la construction de l'édifice ; dans les pratiques superstitieuses & les traditions particulieres à cette enceinte facrée, des fources d'instruction & des lumieres fur l'histoire des fiecles les plus reculés. Des pélerins de tout l'Indostan y viennent chercher l'absolution de leurs péchés, & ne se présentent jamais sans une offrande proportionnée à leur fortune. Ces dons étoient encore fi considérables au commencement du siecle, qu'ils faisoient subsister dans les.

douceurs d'une vie oifive & commode quarante mille perfonnes. Ces Brames, malgré les gênes d'une affez grande fubordination, étoient tellement fatisfaits de leur fituation, qu'ils quittoient rarement leur retraite, pour se précipiter dans les intrigues & la politique.

Indépendamment des autres avantages que Scheringham offroit aux François, ils y trouvoient une position qui devoit-leur donner une grande influence dans les pays voisins, & un empire absolu sur le Tanjaour, qu'ils étoient les maîtres de priver quand ils le voudroient, des eaux néces-

faires pour la culture de fes riz.

Karical & Pondichery virent augmenter chacune leur territoire, d'un efpace de dix licues & de quatre-vingts aldées. Si ces acquifitions n'étoient pas aufit confidérables que celle de Scheringham pour l'influence dans les affaires générales, elles étoient bien plus avantageuses au commerce.

Mais c'étoit encore peu de chofe, auprix du territoire qu'on gagnoit au Nord. Il embrafioit le Condavir, Mazulipatam, l'isse de Divi, & les quatre provinces de Moutafanagar, d'Elour, de Ragimendry, & de Chicakol. Des concessions de cette importance rendoient les François maîtres de la côte dans une étendue de six cents milles, & devoient leur donner des toiles supérieures supérieures à celles qui fortent du reste de l'Indostan. Il est vrai qu'ils ne devoient jour des quatre provinces, qu'autant qu'ils entretiendroient au service du Souba le nombre des troupes dont on étoit convenu; mais cet engagement qui ne lioit que leur probité, ne les inquiétoit guere. Leur ambition devoroit d'avance les trésors accumulés dans ces vastes contrées depuis tant de siecles.

L'ambition des François & leurs projets de conquête, alloient bien plus loin encore. Ils se proposoient de se faire cédet à capitale des colonies Portugaises, & de s'emparer du triangle qui est entre Mazulipatam, Goa, & le cap Comorin.

En attendant que le tems fût venu de réalifer ces brillantes chimeres, ils regardoient
les honneurs qu'on prodiguoir perfonnellement à Dupleix, comme le préfage des plus
grandes profpérités. On n'ignore pas que
toute colonie étrangere est plus ou moins
odieuse aux indigenes; qu'il est dans les principes d'une conduite judicieuse, de chercher
à diminuer cette aversion, & que le plus
puissant moyen pour arriver à ce but, est
d'adopter, autant qu'il est possible, les usages du pays où l'on veut vivre. Cette maxime généralement vraie, l'est surtout dans
les contrées où l'on pense peu, & par
conséquent aux Indes.

Le penchant que le chef des François avoit
Tome II,

pour le faste Asiatique, l'affermissoit encore plus dans ces principes. Aussi fut - il comblé de joie , lorsqu'il se vit revêtu de la dignité de Nabab. Ce titre le rendoit l'égal de ceux dont on avoit été réduit julqu'alors à briguer la protection, & lui donnoit une grande facilité pour préparer les révolutions qu'il jugeroit convenables aux grands intérêts qui lui étoient confiés. Il espéra encore davantage du gouvernement qu'il obtint de toutes les possessions Mogoles. dans un espace presqu'aussi étendu que la France entiere. Tous les revenus de ces riches contrées devoient être dépofés dans fes mains, fans qu'il fût obligé d'en rendre compte qu'au Souba même.

Quoique ces arrangemens faits par des marchands ne duffent pas être agréables à la cour de Delhy, on craignit peu fon reffentiment. Privee de secours d'hommes & d'argent, que les Soubas, les Nababs, les Rajas, ses moindres préposés se permettoient de lui refuser, elle se voyoit af-

faillie de tous les côtés.

Les Rajeputes, descendans de ces Indiens que combattit Alexandre, chassés de leurs terres par les Mogols, se sont résugiés dans des montagnes presqu'inaccessibles. Des troubles continuels les mettent hors d'état de former des projets de conquête; mais dans les momens de repos que leur laissent leurs disensons, ils sont des incursions qui fatiguent un empire épuisé.

Les Patanes font des ennemis encore plus redoutables. Chaffés par les Mogols de la plupart des trônes de l'Indostan, ils se sont résugiés au pied du mont Imaus, qui est une branche du Caucase. Ce séjour a finguliérement changé leurs mœurs, & leur a donné une férocité de caractere qu'ils n'avoient pas fous un ciel plus doux. La guerre est leur occupation la plus ordinaire. On les voit se ranger indifféremment sous les étendards des princes Indiens ou Mahométans; mais leur docilité n'égale pas leur valeur. De quelque crime qu'ils se soient rendus coupables, il est dangereux de les en punir, parce que l'esprit de vengeance les porte à l'affaffinat, quand ils font foibles, & à la révolte, lorsque leur nombre peut les enhardir à des démarches audacieuses. Depuis que la puissance dominante a perdu sa force, la nation a secoué le joug. Ses généraux ont même, il y a peu d'années . poussé leurs ravages jusqu'à Delhy, qu'ils n'ont abandonné qu'après un affreux

Au nord de l'Indostan est une nation, qui , quoique nouvelle , & même parce qu'elle est nouvelle, inspire encore plus de terreur. Ces peuples, connus fous le nom de Seiks, ont su se tirer des fers du despotisme & de la superstition, quoiqu'entourés de nations esclaves. On les dit sectateurs d'un philosophe du Thibet, qui leus

## 124 Histoire philosophique

donna des idées de liberté, & leur enfeigna le déifme, fans aucun mêlange de superstition. Ils se firent connoître au commencement du fiecle; mais alors ils étoient moins regardés comme une nation que comme une fecte. Durant les calamités de l'empire Mogol, leur nombre s'accrut considérablement, par des apostats de toutes les religions qui vinrent se joindre à eux. & y chercher un afyle contre les vexations · & les fureurs de leurs tyrans. Pour être admis dans cette société, il sussit de jurer une haine implacable à la monarchie. Il paffe pour constant, que dans un temple est un autel sur lequel est placé le code de leur législation, à côté duquel on voit un sceptre & un poignard. Quatre vieillards font élus . pour confulter dans l'occasion la loi, unique fouverain de cette république. Les Seiks possedent actuellement toute la province de Punjal, la plus grande partie du Multan & du Sinde, les deux rives de l'Indus depuis Cachemire jusqu'à Tatta, & tout le pays du côté de Delhy , depuis Lahor jusqu'à Sirhind : ils peuvent mettre sur pied une armée de foixante mille bons chevaux.

Mais de tous les ennemis du Mogol, il n'y en a pas d'austi dangereux que les Marattes. Ces peuples devenus depuis quelque tens si célebres, occupoient, autant que l'obscurité de leur origine & de leur

histoire permet de le conjecturer, plusieurs provinces de l'Indostan, d'où la crainte ou les armes des Mogols les chafferent. Ils fe téfugierent dans les montagnes qui s'étendent depuis Surate jusqu'à Goa, & y formerent plusieurs peuplades , qui avec le tems se fondirent dans un seul état, dont Sattarah fut la capitale. La plupart d'entr'eux porterent bientôt le vice & la licence à tous les excès qu'on doit attendre d'un peuple ignorant qui a secoué le joug des préjugés, sans mettre à leur place de bonnes loix & des lumieres. Dégoûtés des occupations louables & paifibles, ils ne refpirerent que le brigandage. Cependant leurs rapines se bornoient à piller quelques villages, à détrousier quelques caravanes, lorsque le Coromandel pressé par Aurengzeb, les avertit de leurs forces, en implorant leur fecours.

A cette époque on les vit fortir de leurs rochers, sur des chevaux petits & mal faits, mais robustes & accoutumés à une mauvaise nourriture, à des chemins impraticables, à des fatigues excessives. Un turban, une ceinture, un manteau, c'étoit tout l'équipage du cavalier Maratte. Ses provisions se réduisoient à un petit sac de riz, & à une bouteille de cuir remplie d'eau. Il n'avoit pour armes qu'un sabre d'une

trempe excellente.

Malgré le secours de ces barbares, les

princes Indiens furent forcés de fubir le joug d'Aurengzeb; mais le conquérant lassé de lutter fans cesse contre des troupes irrégulieres, qui portoient continuellement la destruction & le ravage dans les provinces nouvellement affervies, se détermina à un traité qui auroit été honteux, si la nécesfité plus forte que les préjugés, les sermens & les loix , ne l'avoit dicté. Il céda à perpétuité aux Marattes le droit de chotaye, ou la quatrieme partie des revenus du Decan. Soubable formée de toutes les usurpations qu'il avoit faites dans la péninfule.

Cette espece de tribut sut réguliérement payé, tant que vécut Aurengzeb. Après fa mort, on le donna, on le refusa, suivant qu'on étoit, ou qu'on n'étoit pas en force. Le foin de le lever attira les Marattes en corps d'armée, jusques dans les lieux les plus éloignés de leurs montagnes. Leur audace s'est accrue dans l'anarchie de l'Indostan. Ils ont fait trembler l'empire; ils en ont déposé les chefs ; ils ont étendu leurs frontieres, ils ont accordé leur appui aux Rajas, aux Nababs, qui cherchoient à se rendre indépendans. Leur influence a été fans bornes.

Tandis que la cour de Delhy luttoit avec défavantage contre tant d'ennemis acharnés à fa ruine, M. de Bussy, qui avec un foible corps de François & une armée Indienne .

avoit conduit Salabetzingue à Aurengabad, fa capitale, s'occupoit avec fuccès du foin de l'affermir fur le trone où il l'avoit placé. L'imbécillité du prince, les confpirations dont elle fut la cause, l'inquiétude des Marattes, les firmans qu'on avoit accordés à des rivaux, d'autres obstacles travers'erent se vues sans y rien changer. Il fit régner le protégé des François plus paisiblement que les circonstances ne permetticient de l'efpérer, & il le maintint dans une indépendance absolue du chef de l'empire.

La situation de Chandasaeb, nommé à la Nababie du Carnate, n'étoit pas si heureuse. Les Anglois, toujours oppofés aux François, lui avoient suscité un rival, nommé Mahamet-Alikan. Le nom de ces deux princes servit de voile au deux nations, pour se faire une guerre vive : elles combattoient pour la gloire, pour la richesse, pour servir les passions de leurs chefs, Dupleix & Saunders. La victoire passa souvent de l'un à l'autre camp. Les succès auroient été moins variés, si le gouverneur de Madras cût eu plus de troupes, ou le gouverneur de Pondichery de meilleurs officiers. Tout portoit à douter lequel de ces deux hommes, à qui la nature avoit donné le même caractere d'inflexibilité, finiroit par donner la loi ; mais on étoit bien assuré qu'aucun ne la recevroit, tout le tems cu'il lui resteroit un foldat ou une roupie pour se soutenir. Cette épuisement même,

# 128 Histoire philosophique

malgré leurs efforts excessifs, paroissoit fort éloigné, parce qu'ils trouvoient l'un & l'autre dans leur haine & dans leur génie, des ressources que les plus habiles ne soupçonnoient pas. Il étoit manifeste que les troubles ne cesseroient point dans le Carnate, à moins que la paix n'y arrivât d'Europe; & l'on pouvoit craindre que le feu concentré depuis fix ans dans l'Inde, ne se communiquat au loin, Les Ministres de France & d'Angleterre dissiperent ce danger, en ordonnant aux deux compagnies de se rapprocher. Elles firent un traité conditionnel, qui commença par suspendre les hostilités dans les premiers jours de 1755, & qui devoit finir par établir entr'elles une égalité entiere de territoire, de force & de commerce à la côte de Coromandel & à celle d'Orixa. Cet arrangement n'avoit pas encore obtenu la fanction des cours de Londres & de Verfailles, lorsque de plus grands intérêts rallumerent le flambeau de la guerre entre les deux nations.

# CHAPITRE XII.

#### Guerre entre les Anglois & les François. Les derniers perdent tous leurs établissemens.

LA nouvelle de ce grand incendie, qui de l'Amérique septentrionale se communiqua à tout l'univers, arriva aux Indes dans un tems où les Anglois avoient à foutenir contre le Souba du Bengale une guerre trèsembarassante. Si les François avoient été alors ce qu'ils étoient quelques années auparavant, ils auroient joint leurs intérêts aux intérêts des naturels du pays. Des vues étroites & des intérêts mal combinés leur firent desirer d'assurer par un convention formelle, une neutralité, qui dans les dernieres diffensions, avoit eu lieu sur les bords du Gange. Leur rival leur fit espérer cet arrangement tant qu'il eut besoin de leur inaction. Mais aufli-tôt que ses succès l'eurent mis en état de donner la loi, il attaqua Chandernagor. La prise de cette place entraîna la ruine de tous les comptoirs qui qui lui étoient subordonnés; & elle mit les Anglois en état de faire paffer des hommes de l'argent, des vivres, des vaisseaux, à la côte de Coromandel, où les François venoient d'arriver avec des forces considérables de terre & de mer.

Ces forces, destinées à couvrir les établissemens de leur nation . & à détruire ceux de leur ennemi, étoient plus que suffisantes pour ce double objet. Il s'agissoir feulement d'en faire un usage raisonnable & l'on s'égara dès les premiers pas. La.

preuve en est sensible.

Avant le commencement des hosfilités. la compagnie possédoit aux côtes d'Orixa. & de Coromandel , Mazulipstam avec eine provinces; un grand arrondissement autour de Pondichery, qui n'avoit eu longrems qu'une langue de sable; un domaine
l-peu-près égal, près de Karical; & ensin l'isse de Scheringham. Ces possessions
formoient quarre masses trop éloignées les
unes des autres pour s'étayer mutuellement. On y voyoit l'empreinte de l'esprit
un peu décousu, & de l'imagination souvent gigantesque de Dupleix, qui les avoit
acquises.

Le vice de cette politique avoit pu être corrigé. Dupleix qui rachetoit ses défauts par de grandes qualités, avoit amené les affaires au point de se faire offrir le gouvernement perpétuel du Carnate. C'étoit la province de l'empire Mogol la plus florissante. Des circonstances singulieres & heureuses, lui avoient donné de suite trois Nababs de la même famille, qui avoient fixé un œil également vigilant fur la culture & fur l'industrie. La félicité générale avoit été le fruit d'une conduite si douce & fi généreuse, & les revenus publics étoient montés à douze millions. On en auroit donné la fixieme partie à Salabetzingue, & le furplus seroit resté à la compagnie.

Si le ministere & la direction, qui tour-àtour vouloient & ne vouloient pas être une puissance dans l'Inde, avoient été capables d'une résolution serme & inva-

riable, ils auroient pu ordonner à leur agent d'abandonner toutes les conquêtes: éloignées, & de s'en tenir à ce grand établissement. Seul , il devoit donner aux François une existence inébranlable, un état ferré & contigu, une quantité prodigieuse de marchandises, des vivres pour l'approvisionnement de leurs places fortes, des revenus fuffisans pour entretenir un corps de troupes qui les eût mis en état de braver la jalousie de leurs voisins, & & la haine de leurs ennemis. Malheureufement pour eux, la cour de Verfailles ordonna qu'on refusat le Carnate, & les affaires resterent sur le pied où elles éroient avant cette proposition.

La fituation étoit délicate. Peut-être n'y avoit-il que Dupleix qui plt s'y foutenir, ou à fon défaut , l'officier célebre qui étoit entré le plus avant dans sa considence , & qui avoit eu le plus de part à ses combinations. On en jugea autrement. Dupleix avoit été rappellé. Le général qu'on chargea de la guerre de l'Inde, crut devoir renverser un édifice qu'il ne falloit qu'étayer dans des tems de trouble, & il publia ses idées avec un éclat qui ajoutoit beaucoup à l'imprudence de ses résolutions.

Cet homme dont le caractère indomptable étoit presque toujours en contradiction avec les circonstances, avoit reçu de

### 132 Histoire philosophique

la nature les qualités les moins propresau commandement. Dominé par une imagination fombre, impétueute, irréguliere; fes difcours, fes projets, & fes démarches formoient un contrafte continuel. Emporté, foupconneux, jaloux, abfolu à l'excès, il infpira une méfiance, un découragement univerfels; il excita des haines qui ne font pas affoupies. Ses opérations militaires, fon adminifiration civile, fes combinaisons politiques, tout se reffentit du désordre de se idées.

L'évacuation de l'isse des Scheringham, fut la principale causé des malheurs de la guerre du Tanjaour. On perdit Mazulipatam & les provinces du Nord, pour ayoir renoncé à l'alliance de Salabetzingue. Les petites puissances du Carnate ne respectant plus dans les François le caractère de leurancien ami, le Souba du Decan, acheverent de tout perdré, en embrassiant d'autres intérès.

D'un autre côté, l'escadre Françoise supérieure à celle des Anglois, l'avoit combattue trois fois, sans avoir pu la vaincre; & elle avoit sini par la laisser la maîtresse de la mer. Cet abandon décida la perte de l'Inde. Pondichery, livré aux horreurs de la famine, stu obligé de se rendre le 15 Janvier 1761. Lally avoit corrigé la veille un projet de capitulation dresse par

le confeil; il avoit nommé des députés pour l'apporter au camp ennemi; & par une contradiction qui le peint, mais dont les fuites ont été fatales, il chargea ces mêmes députés d'une lettre pour le général Anglois, auquel il marquoit, qu'il ne vouloit point de captulation, parce que les Anglois étoient gens à ne pas la tenir.

En prenant possession de la place, se conquérant sit embarquer pour l'Europe, non-seulement les troupes qui l'avoient défendue, mais encore tous les François attachés au service de la Compagnie. On pousse plus loin la vengeance; Pondychery su détruit, & cette superbe ville ne sut

plus qu'un monceau de ruines.

Ceux de ses habitans qu'on avoit transportés en France, y arriverent avec le désespoir d'avoir perdu leur fortune, & d'avoir vu, en s'éloignant du rivage, leurs maisons renversées. Ils remplirent Paris de leurs cris; ils dénoncerent leur ches à l'indignation publique; ils le représentement au gouvernement comme l'auteur de tous leurs maux, comme la cause unique de la perte d'une colonie storif-fante. Lally sur arrèté; le parlement instruisit son procès. Il avoit été accusé de haute trahison & de concussion; la première de ses accusations sut reconnue abfolument sausse; la seconde resta sans preus folument sausse; la seconde resta sans per la seconde

ves; & cependant Lally fut condamné à perdre la tête.

Nous demanderons au nom de l'humanité, quel étoit fon crime dans l'ordre des loix? Le glaive redoutable de la justice n'a point été déposé dans les mains des magistrats, pour venger des haines particulieres, ni même pour suivre les mouvemens de l'indignation publique. C'est à la loi seule qu'il appartient de marquer les victimes; & si les clameurs d'une multitude aveugle & passionnée pouvoient décider les juges à prononcer une peine capitale, l'innocence prendroit la place d'u crime, & il n'y auroit plus de streté pour le citoyen. Analysons l'arrêt sous ce point de vue.

Il déclare Lally convaincu d'avoir ttahè les intérêts du roi, de son état, & de la compagnie des Indes. Qu'est-ce que trahir les intérêts? Où est la loi qui ordonne peine de mort, pour ce désit vague & indésini? Il n'en existe, il ne peut en exister aucune. La disgrace du prince, le mépris de la nation, l'opprobre public, sont les châtimens destinés à l'homme incapable ou insensé qui a mal servi l'état: mais la mort, & la mort sur l'échissaut; pour la mériter, il faut des crimes d'un autre genre.

L'arrêt déclare encore Lally convainces de vexations, d'exactions, d'abus d'au-

torité. Nous n'en doutons pas; il en a commis sans nombre. Il a employé des moyens violens pour se procurer des ref-fources pécuniaires; mais cet argent a été versé dans le trésor public. Il a vexé, il a tourmenté des citoyens; mais il n'a point attenté à leur vie, il n'a point attenté à leur honneur. Il a fait dresser des gibets dans la place publique, mais il n'y a fait attacher personne.

Dans la vérité, c'étoit un fou noir &c dangereux; un homme odieux & méprifable; un homme effentiellement incapable de commander aux autres. Mais ce n'étoit ni un concussionnaire, ni un traître; & pour nous servir de l'expression d'un philosophe dont les vertus sont honneur à l'humanité: tout le monde avoit droit de tuer L'ally, excepté le bourreau.



### CHAPITRE XIII.

Source des malheurs éprouvés par les François.

Es difgraces qu'éprouvoient les Francois en Afie avoient été prévues par tous les observateurs, qui résséchissoient sur la corruption de cette nation. Ses mœuts

avoient sur-tout dégénéré dans le climat voluptueux de Indes. Les guerres que Dupleix avoit faites dans l'intérieur des terres, avoient commencé un affez grand nombre de fortunes. Les dons que Salabetzingue prodigua à ceux qui le conduisirent triomphant dans sa capitale & l'affermirent sur le trône, les multiplierent & les augmenterent. Les officiers qui n'avoient pas partagé le péril, la gloire, les avantages de ces expéditions brillantes, chercherent à se consoler de leur malheur, en réduisant à la moitié le nombre des-Cipayes qu'ils devoient avoir, & dont ils pouvoient facilement détourner la folde, parce qu'on leur en laissoit la manutention. Les commis à qui ces reffources étoient interdites, débitant les marchandises envoyées d'Europe, ne rendoient à la Compagnie que la moindre partie d'un bénéfice qu'elle auroit du avoir entier, & luis revendoient fort cher celles de l'Inde, qu'elle auroit du recevoir de la premiere main. Ceux qui étoient chargés de l'admimistration de quelque possession, l'affermoient eux-mêmes fous des noms Indiens, ou la donnoient à vil prix, parcequ'ils avoient recu d'avance une gratification considérable ; souvent même ils retenoient tout le revenu de ces possessions, en supposant des violences & des ravages qui avoient rendu impossible le recouvre-

ment. Toutes les entreprises de quelque nature qu'elles fussent, s'accordoient clandestinement : elles étoient la proie des employés qui avoient su se rendre redoutables, ou de ceux qui jouissoient de plus de faveur & de fortune. L'abus folemnel aux Indes de faire & de recevoir des préfens à chaque traité, avoit multiplié les engagemens fans nécessité. Les navigateurs qui abordoient dans ces climats, éblouis des fortunes qu'ils voyoient quadrupler d'un voyage à l'autre, ne voulurent plus regarder les vaisseaux dont on leur confioit le commandement, que comme une voie de trafic & de richesse qui leur étoit ouverte. La corruption fut portée à fon comble par les gens de qualité, avilis & ruinés, qui, sur ce qu'ils voyoient, fur ce qu'ils entendoient dire , voulurent pafser en Asie, dans l'espérance d'y rétablir leurs affaires ou d'y continuer avec impunité leurs déréglemens. La conduite personnelle des directeurs les mettoit dans la nécessité de fermer les yeux sur tous ces désordres. On leur reprochoit de ne voir dans leur place que le crédit , l'argent , le pouvoir qu'elle leur donnoit. On leur reprochoit de livrer les postes les plus im-Portans à des parens fans mœurs, fans application, fans capacité. On leur reprochoit de multiplier sans cesse & sans mesure le nombre des facteurs, pour se ménager des

#### 138 Histoire philosophique

protecteurs à la ville & à la cour. Enfin on leur reprochoit de fournir eux-mêmes ce qu'on auroit obtenu ailleurs à un prix plus modique, & de meilleure qualité. Soit que le gouvernement ignorât ces excès, foit qu'il n'eût pas le courage de les réprimer ; il fut par fon aveuglement, ou par sa foi-Llesse, complice en quelque sorte de la ruine des affaires de la nation dans l'Inde. On pourroit même sans injustice l'accuser d'en avoir été la cause principale, par les instrumens foibles ou infideles, qu'il employa pour diriger, pour défendre une colonie importante, qui n'avoit pas moins à craindre de fa corruption, que des flottes & des armées Angloifes.



#### CHAPITRE XIV.

Mesures que l'on prend en France pour le rétablissement des assaires dans l'Inde.

LE poids des malheurs qui accabloient la Compagnie dans l'Orient, étoit augmenté par la fituation où elle se trouvoit en Europe. Dès les premiers momens, on crut devoir en présenter le sidele tableau aux actionnaires. Cette vérité amena le désespoir, & cedésespoir enfanta cent systèmes, la plupart

absurdes. On passoit rapidement de l'un à l'autre, sans qu'aucun pût fixer des esprits pleins d'incertitude & de défiance. Des momens précieux se passoient en reproches & en invectives. L'aigreur nuisoit aux délibérations. Personne ne pouvoit prévoir où tant de convulsions aboutiroient; lorsqu'un jeune négociant d'un génie hardi, lumineux & profond, se fit entendre. A sa voix, les orages fe calment, les cœurs s'ouvrent àl'efpérance: Il n'y a qu'un avis, & c'est le sien. La Compagnie, que les ennemis de tout privilege exclusif desiroient de voir abolie, & dont tant d'intérêts particuliers avoient juré la ruine, est maintenue; & ce qui est indispensable, on la réforme.

Parmi les causes qui avoient précipité la Compagnie dans l'abysme où elle se trouvoit, il y en avoit une regardée depuis long-tems comme la source de toutes les autres : c'étoit la dépendance, ou plutôt la servitude où le gouvernement tenoit ce grand corps depuis

près d'un demi-fiecle.

Dès 1723, la cour avoit elle-même choisi les directeurs. En 1730, un commissire du roi sur introduit dans l'administration de la Compagnie. Dès-lors, plus de liberté dans les délibérations; plus de relation entre les administrateurs & les propriéraires; aucun rapport immédiat, entre les administrateurs & le gouvernement. Tout se dirigea par l'influence & suivant les vues de l'homme de

#### 140 Histoire philosophique

la cour. Le mystere, ce voile dangereux d'une administration arbitraire, couvrit toutes les opérations; & ce ne fut qu'en 1744 qu'on assemble les actionnaires. Ils surent autorisés à nommer des syndics, & à faire tous les ans une assemblée générale; mais ils n'en furent pas mieux instruits de leurs assimances, ni plus maîtres de les diriger. Le prince continua à nommer les directeurs; & au lieu d'un commissire qu'il avoit eu jusqu'alors dans la Compagnie, il voulut en avoir deux.

Dès ce moment , il y eut deux partis. Chacun des commissires forma des projets dissers, adopta des protégés, chercha à faire prévaloir ses vues. De la, les divissons, les intrigues , les délations, les haines , dont le foyer étot à Paris, mais qui s'étendirent jusqu'aux Indes, & qui y éclaterent d'une maniere si sunesse pour la nation.

Le ministere frappé de tant d'abus, & fatigué de ces guerres interminables, y chercha un remede. Il crut l'avoir trouvé en nommant un troisseme commissaire. Cet expédient ne sit qu'augmenter le mal. Le desposisme avoit régné lorsqu'il n'y en avoit qu'un; la division, lorsqu'il y en eut deux: mais dès l'instant qu'il y en eut trois, tout tomba dans l'anarchie. On revint à n'en avoir que deux, qu'on tâcha de concilier le mieux qu'on put; & il n'y en avoir même qu'un en 1764; lorsque les actionnaires de-

manderent qu'on rappellat la Compagnie à fon essence, en lui rendant sa liberté.

Ils oferent dire au gouvernement que c'étoit à lui à s'imputer les malheurs & les fautes de la Compagnie, puisque les actionnaires n'avoient pris aucune part à la conduite de leurs affaires: qu'elles ne pouvoient être dirigées vers le but le plus utile pour eux & pour l'état, qu'autant qu'elles le seroient librement, & qu'on établiroit des relations immédiates entre les propriétaires & les administrateurs, entre les administrateurs & le ministere: que toutes les fois qu'il y auroit un intermédiaire, les ordres donnés d'une part, & les représentations faites de l'autre, recevroient nécessairement en passant par ses mains, l'impression de ses vues particulieres, & de sa volonté personnelle; ensorte qu'il seroit toujours le véritable & l'unique administrateur de la Compagnie : qu'un administrateur de cette nature, toujours sans intérêt, souvent sans lumieres, facrificroit perpétuellement à l'éclat paffager de son administration, & à la faveur des gens en place, le bien & l'avantage réel du commerce : qu'on devoit tout attendre au contraire d'une administration libre, choisie par les propriétaires, éclairée par eux, agissant avec eux, & loin de laquelle on écarteroit constamment toute idée de gêne & de contrainte.

Ces raisons furent senties par le gou-

vernement. Il affura à la Compagnie sa liberté par un édit solemnel; & le même négociant qui venoit de lui donner une nouvelle existence par son génie, forma un projet de statuts provisoires, pour donner une nouvelle sorme à son administration.

Le but de ces institutions, étoit, que la Compagnie ne fût plus conduite par des hommes qui souvent n'étoient pas dignes d'en être les facteurs ; que le gouvernement ne s'en mêlât que pour la protéger; qu'elle fût également préservée de la servitude, fous laquelle elle avoit constamment gémi, & de l'esprit de mystere qui avoit perpétué la corruption; qu'il y eût des relations continuelles entre les administrateurs & les actionnaires; que Paris, privé de l'avantage dont jouissent les capitales des autres nations commercantes, celui d'être un port de mer, pût s'instruire du commerce dans les affemblées libres & paisibles; que le citoyen s'y formât enfin des idées justes de ce lien puissant de toutes les nations, & qu'il apprît en s'éclairant sur les sources de la prospérité publique, à respecter le négociant dont les opérations y contribuent, ainsi qu'à méprifer les profession qui la détruisent.

Les événemens qui suivirent ces sages institutions, surent plus heureux qu'on n'osoit l'espérer. On remarqua de tous côtés

une grande activité. Durant les cinq années que dura la nouvelle adminifration, les ventes s'éleverent annuellement à dixhuit millions. Elles n'avoient pas été si considérables, dans les tems qu'on avoit regardé comme les plus brillans; puisque depuis 1726, jusques & y compris 1756, elles n'étoient montées qu'à 437, 376, 284 livres; ce qui faisoit année commune, paix & guerre, 14, 108, 912 liv.

Il faut tout dire. Les bénéfices depuis 1764 n'étoient pas ce qu'ils avoient été. La différence de l'achat à la vente qui avoit été auparavant de cent pour cent au moins, n'étoit plus que d'environ folxante - dix pour cent. Cette diminution de profit venoit du défaut de fonds, de la ruine de la confidération Françoise dans l'Inde, du pouvoir exorbitant de la nation conquérante qui venoit d'affervir ces régions éloignées. Les agens de la compagnie étoient réduits à se procurer l'argent & la marchandife aux conditions les plus dures. Ils tiroient l'un & l'autre des négocians Anglois, qui cherchoient à faire passer en Europe les fortunes immenses qu'ils avoient faites en Afie.

C'est avec ces entraves & ces dégoûts, qu'étoit exercé le privilege exclusif du commerce des Indes; lorsque le gouvernement jugea convenable de le suspendre. il faut voir quelle étoit alors la situation de la Compagnie.

#### CHAPITRE XV.

Les mesures sont insuffisantes. On substitue le commerce des particuliers à celui de la Compagnie. Situation de ce corps à l'époque de son anéantissement.

Fa VANT 1764, il existoit 50268 actions. A cette époque le ministere, qui, en 1746, 1747 & 1748, avoit abandonné aux actionnaires le produit des actions & des billets d'emprunt qui lui appartenoient, leur facrifia les billets & les actions même, les uns & les autres au nombre de 11835, pour les indemniser des dépenses qu'ils avoient faites durant la derniere guerre. Ces actions ayant été annullées . il n'en resta que 38432.

Les besoins de la Compagnie, firent décider dans la fuite un appel de 400 livres par action. Plus de trente-quatre mille actions remplirent cette obligation. Les quatre mille qui s'en étoient dispensées ayant été réduites aux termes de l'édit, qui avoit autorifé l'appel, aux cinq huitiemes de la valeur de celles qui y avoient satisfait; le nombre total se trouva réduit. par l'effet de cette opération, à 36920 actions entieres & fix huitiemes.

Le

Le Dividende des actions de la compagnie de France a varié, comme celui des autres compagnies, fuivant les circonstances. Il fut de 100 livres, en 1722. Depuis 1723 jusqu'en 1745, de 150. Depuis 1746 jusqu'en 1749, de 70 livres. Depuis 1750 jusqu'en 1758, de 80 livres. Depuis 1759 jusqu'en 1763, de 40 livres. Il ne fut que de 20 livres en 1764. Ces détails démontrent que le dividende & la valeur de l'action qui s'y proportionnoit toujours, étoient nécessairement affujettis au hafard du commerce, & au flux & reflux de l'opinion publique. De là, ces écarts prodigieux, qui, tantôt élevoient, tantôt abaissoient le prix de l'action ; qui de deux cents pistoles la réduisoient à cent, dans la même année; qui la reportoient enfuite à dix-huit cents livres, pour la faire retomber à sept cents quelque tems après. Cependant, au milieu de ces révolutions, les capitaux de la compagnie étoient presque toujours les mêmes. Mais c'est un calcul que le public ne fait jamais. La circonstance du moment le détermine; & dans sa confiance comme dans ses craintes, il va toujours au-delà du but.

Les actionnaires perpétuellement expoés à voir leur fortune diminuer, de moitié en un jour, ne voulurent plus courir les hasards d'une pareille situation. En Tome II. G faisant de nouveaux fonds pour la reprise du commerce, ils demanderent à mettre à couvert tout ce qui leur restoit de leur bien; de maniere que dans tous les tems, l'action eut un capital fixe, & une rente affurée. Le gouvernement confacra cet arrangement par son édit du mois d'août 1764. L'article treizieme porte expressément que pour assurer aux actionnaires un fort fixe, stable & indépendant de tout événement futur du commerce, il fera détaché de la portion du contrat qui se trouvoit libre alors, le fonds nécessaire pour former à chaque action un capital de 1600 livres, un intérêt de 80 liv., sans que cet intérêt & ce capital soient tenus de répondre, en aucun cas & pour quelque cause que ce soit, des engagemens que la compagnie pourroit contracter postérieurement à cet édit.

La compagnie devoit donc pour 36920 actions & fix huitiemes, fur le pied de So livres par action, un intérêt de 2953660 liv. Elle payoit pour ses différens contrats 2, 727; 506 livres; ce qui faisoit en tout 5, 681, 166 livres de rentes perpétuelles. Les rentes viageres montoient à 3, 074, 899 livres. Ainsi la totalité des rentes viageres & perpéruelles, formoit une fomme de 8, 756, 065 livres. On va voir maintenant quels étoient les moyens de la compagnie, pour faire face à des engagemens si considérables,

Ce grands corps, beaucoup trop mêlé dans les opérations de Law, lui avoit fourni, 90, 000, 000 livres. A la chûte du fystême, on lui abandonna pour fon paiement la vente exclusive du tabac . qui rendoit alors trois millions par an, mais il ne lui restoit aucun fonds pour fon commerce. Auffi fon inaction durat-elle jusqu'en 1726; que le gouvernement vint à fon fecours. La célérité de ses progrès étonna toutes les nations. L'effor qu'il prenoit, . sembloit devoir l'élever au dessus des compagnies les plus florissantes. Cette opinion, qui étoit générale, enhardiffoit les actionnaires à se plaindre de ce qu'on ne doubloit pas, qu'on he triploit pas les répartitions. Ils croyoient & le public croyoit avec eux que le trésor du prince s'enrichiffoit de leurs dépouilles. Le profond mystere, sous lequel on ensevelissoit le secret des opérations, donnoit beaucoup de force à ces conjectures.

Le commencement des hostilités entre la France & l'Angleterre en 1744, rompit le charme. Le ministere, trop géné dans ses affaires pour faire des sacrifices à la compagnie, l'abandonna à elle-même. On fut alors bien surpris, de voir tout prêt à s'écrouler, ce colosse, qui n'avoit point éprouvé de secousses, & dont tous les mulheurs se réduisoient à la perte de deux vaisseaux d'une valeur médiocre. C'en étoit fait de fon fort, fi en 1747 le gouvernement ne fe fût reconnu débiteur envers la compagnie de 180, 000, 000 livres, dont il s'obligeoit de lui payer à perpétuité l'intérêt au denier vingt. Cet engagement, qui devoit lui tenir lien de la vente exclusive du tabac, est un point si important dans son histoire, qu'on ne le trouveroit pas affes éclarci, fi nous ne reprenions les choses de plus haut.

L'usage du tabac, introduit en Europe après la découverte de l'Amérique, ne fit pas en France des progrès rapides. La confommation en étoit si bornée, que le premier bail, qui commença le premier décembre 1674 & qui finit le premier octobre 1680, ne rendit au gouvernement que 500, 000 livres les deux premieres années, & 600, 000 livres les quatre dernieres; quoiqu'on eût joint à ce privilege le droit de marque fur l'étain. Cette ferme fut confondue dans les fermes générales jusqu'en 1691, qu'elle y resta encore unie; mais elle y fut comprise pour 1, 500, 000 liv. par an. En 1697, elle redevint une ferme particuliere aux mêmes conditions, jusqu'en 1709, où elle recut une augmentation de 100, 000 liv., jusqu'en 1715. Elle ne fut alors renouvellée que pour trois années, dont les deux premieres devoient rendre 2, 000. 000 livres, & la derniere 200, 000

livres de plus. A cette époque, elle fut élevée à 4, 020, 000 livres par an; mais cet arrangement ne dura que du premier octobre 1718, au premier juin 1720. Le tabac devint marchand dans toute l'étendue du royaume, & resta sur ce pied jusqu'au premier septembre 1721. Les particuliers en firent, dans ce court intervalle, de si grandes provisions, que lorsqu'on voulut rétablir cette ferme, on ne put la porter qu'à un prix modique. Ce bail, qui étoit le onzieme, devoit durer neuf ans, à commencer du premier feptembre 1721, au premier octobre 1730. Les fermiers donnoient pour les treize premiers mois, 1, 300, 000 livres; 1, 800, 000, liv. pour la feconde année; 2, 560, 000 livres pour la troisieme année; & 3, 000, 000 liv. pour chacune des fix dernieres. Cet arrangement n'eut pas lieu, parce que la compagnie des Indes, à qui le gouvernement devoit 90, 000, 000 livres portées au trésor royal en 1717, demanda la ferme du tabac, qui lui avoit été alors aliénée à perpétuité, & dont les événemens particuliers l'avoient empêchée de jouir. Sa requête fut trouvée juste, & l'on lui adjugea ce qu'elle follicitoit avec la plus grande vivacité.

Elle régit, par elle-même, cette ferme, depuis le premier octobre 1723, jusqu'au dernier septembre 1730. Le produit durant cet espace, sut de 50,089,967 livres 11 s. 9. d.; ce qui faisoit par an, 7, 154, 852 liv. 10. s. 3 d.; sur quoi il falloit déduire chaque année, pour les frais d'exploitation, 3,042,963 liv. 19 s. 6 d.

Ces frais énormes firent juger, qu'un affaire qui devenoit tous les jours plus confidérable, feroit mieux entre les mains des fermiers généraux, qui la conduiroient avec moins de dépense, par le moyen des commis qu'ils avoient pour d'autres usages. La compagnie leur en fit un bail pour huit années. Ils s'engagerent à lui payer 7, 500, 000 livres pour chacune des quatre premieres années, & 8,000, 000 liv. pour chacune des quatres dernieres. Ce bail fur continué fur le même pied jusqu'au mois de Juin 1747, & le roi promit de tenir compte à la compagnie de l'augmentation de produit, lorsqu'elle seroit connue & constatée.

A cette époque, le roi réunit la ferme du tabac à fes autres droits, en créant & aliénant au profit de la compagnie neuf millions de rente perpétuelle, au principal de cent quatre-vingt millions. On crut lui devoir ce grand dédommagement pour l'ancienne dette de quatre-vingt-dix millions; pour l'excédent du produit de la ferme du tabac, depuis 1738 jusqu'en 1747; & pour

l'indemnifer des dépenses faites pour la traite des negres, des pertes soufiertes pendant la guerre, de la rétrocession du privilege exclusif du commerce de Saint-Domingue, de la non-jouissance du droit de tonneau, dont le paiement avoit été suspendu depuis 1731. Ce traitement a paru cependant insussifiant à quelques actionnaires, qui sont parvenus à découvrir que, depuis 1758, il s'est vendu annuellement dans le royaume, onze millions sept cents mille livres de tabac à un écu la livre, quoiqu'il n'eût coûté d'achat que vingt-sept francs le cent pesant.

La nation pense bien différemment. Elle a accusé les administrateurs, qui déterminerent le gouvernement à se reconnoître débiteur d'une somme si considérable, d'avoir immolé la fortune publique aux intérêts d'une fociété particuliere. Un écrivain qui examineroit de nos jours fi ce reprode est ou n'est pas fondé, pafferoit pour un homme oisif. Cette discussion est devenue très-inutile, depuis que les vraies lumieres se font répandues. Il fuffira de remarquer que c'eft avec les neuf millions de rente mal-à-propos facrifiés par l'état, que la compagnie faifoit face aux 8, 756, 065 liv. dont elle étoit chargée, de maniere qu'il lui restoit encore environ 244, 000 livres de revenu libre.

Il est vrai qu'elle devoit en dettes chirographaires 74, 505, 000 livres; mais elle avoit dans son commerce, dans sa caisse ou dans ses recouvremens à faire, 70, 733, 000 livres; somme presque suffisante pour balancer ses dettes.

Son unique richefle confiftoit donc en effets mobiliers ou immobiliers, pour environ vingt millions, & dans l'efpérance de l'extinction des rentes viageres, qui, avec le tems, devoit lui donner trois millions de revenu, dont la valeur actuelle pouvoit être affimilée à un capital libre de trente millions.

Indépendamment de ces propriétés, la compagnie jouissoit de quelques droits qui lui étoient extrémement utiles. On lui avoir accordé le commerce excluss du café. Le bien général exiges que celui qui venoit des isles de l'Amérique, sortit de son privilège en 1736, mais il lui sut accordé en dédommagement une somme annuelle de cinquante mille francs qui lui sut toujours payée. Le privilège même du café de Moka, sut détruit en 1767, le gouvernement ayant permis l'introduction de celui qui étoit tiré du levant. La compagnie n'obtint à ce sujet aucune indemnité.

Elle avoit éprouvé l'année précédente une privation plus fensible. On lui avoit accordé en 1720 le droit de porter seule des esclaves dans les colonies d'Amérique. Le vice de ce système ne tarda pas à se faire sentir; & il fut décisé que tous les négocians du royaume pourroient prendre part à ce trasse, à condition qu'ils ajouteroient une pistole par tête, aux treize livres qu'avoit accordées le tréfor royal. En supposant que les isses Françoises recevoient quinze mille noirs par an, il en résultoit un revenu de 345,000 livres pour la compagnie. Cet encouragement qui lui étoit donné pour un commerce qu'elle ne faisoit pas, sut supprimé en 1767, mais remplacé par un équivalent moins deraisonnable.

La compagnie, au tems de sa formation, avoit obtenu une gratification de 50 livres pour chaque tonneau de marchandises, qu'elle exporteroit, & une gratification de 75 livres pour chaque tonneau de marchandises qu'elle importeroit. Le ministere, en lui ôtant ce qu'elle tiroit des negres, porta la gratification de chaque tonneau d'exportation à 75 livres, & à 80 livres celle de chaque tonneau d'importation. Qu'on les évalue annuellement à six mille tonneaux, & l'on trouvera pour la compagnie un produit de plus d'un million, en y comprenant les 50,000 livres qu'elle recevoit pour les casés.

En conservant ses revenus, la Compagnie avoit vu diminuer ses dépenses. L'édit de 1764, avoit sait passer la propriété des isles de France & de Bourbon dans les mains du gouvernement, qui s'étoit imposé l'obligation de les fortiser & de les désendre. Par cet arrangement, la Compagnie s'étoit trouvée déchargée d'une dépense annuelle de

deux millions, fans que le commerce exclufif dont elle jouissoit dans ces deux colonies eur reçu la moindre atteinte.

Avec tant de moyens apparens de profpérité, la Compagnie devoit s'endetter tous
les jours; parce que fes revenus & les bénéfices de fon commerce n'étoient pas fuffifans
pour payer tout-à-la-fois les dépenfes attachées à l'administration de ce commerce &
celles qui tiennent à la fouverainété; dépenfes qui s'élevoient ensemble à huit millions
par an. Elles pouvoient même se porter plus
loin, étant susceptibles par leur nature de
s'étendre & de s'accroître à l'infini, suivant
les vues politiques du gouvermement, qui
est l'unique juge de leur importance & de
feur nécessité.

Dans une fituation fi fâcheuse, la Compagnie ne pouvoir se soutenir que par le secours du gouvernement. Mais depuis quelque tems le conseil de Louis XV. paroissoir envisager avec indifférence l'existence de ce grand corps. Il parut enfin un arrêt du confeil, en date du 13 août 1769, par lequel le roi suspendie le privilege exclussi de la Compagnie des Indes, & accordoit à tous ses sujets la liberté de naviguer & de commercer au-delà du cap de Bonne-Espérance. Cependant en donnant cetre liberté inattendue, le gouvernement crut devoir y appofer quelques conditions. L'arrêt qui ouvre cette nouvelle carrière aux armatéurs parette suspendie de la consensation de la convelle carrière aux armatéurs parette sus de consensations de la convelle carrière aux armatéurs parette nouvelle carrière aux armatéurs pare

ticuliers, les assujettir à se munir de passeports qui doivent leur être délivrés gratuitement par les administrateurs de la Compagnie des Indes; il les oblige à faire, leur retour dans le port de l'Orient, exclusivement à tout autre; il établit un droit d'indult sur toutes les marchandises provenant des Indes; droit qui, par un second arrêt du conseil rendu le six septembre suivant, sur fixé à cinq pour cent sur toutes les marchandises des Indes & de la Chine, & à trois pour cent sur toutes celles du crû des isses de France & de Bourbon.

L'arrêt du 13 août, en se bornant à suspendre le privilege de la Compagnie, sembloit conserver aux actionnaires la faculté d'en reprendre l'exercice: mais ils n'en prévirent pas la possibilité, & ils se déterminerent sagement à une liquidation qui pût assure le sort de leurs créanciers, & les débris de leur fortune.

Ils offrirent au roi de lui céder tous les vaisseux de la Compagnie, au nombre de trente; tous les magasins & les édifices qui lui appartenoient au port de l'Orient & aux Indes; la propriété de ses comptoirs & des aldées qui en dépendoient; tous ses effets de marine & de geuerre; enfin huit cents esclaves qu'elle s'etoit réservés aux isses. Ces objets furent évalué à strente millions par les actionnaires qui demanderent en même tems le paiement de 16, 500, 000 livres qui

# 156 Histoire philosophique

feur étoient dues par le gouvernement.

Le roi, en agréant la cession proposée; erut devoir en diminuer le prix: non pas que les choses qui en faisiont l'objet n'eussient une valeur plus considérable encore dans les mains de la Compagnie; mais parce qu'en passant dans celles du gouvernement, elles devenoient pour lui une charge nouvelle. Ainsi, au lieu de 46, 500, 000 livres demandées pas les actionnaires, le prince, pour s'acquitter en totalité avec eux, créa à leur profit par son édit du mois de janvier 1770, 1, 200, 000 livres de rentes perpétuelles au principal de mente millions.

Ce nouveau contrat fervit d'hypotheque à un emprunt de douze millions en rentes viageres à dix pour cent, & par voie de lotterie, que la Compagnie fit dans le mois de février suivant. L'objet de cet emprunt étoit de faite face aux engagemens pris pour former les dernieres expéditions mais il ne sufficioit pas encore; & dans l'impossibilité de se procurer des sonds par la voie du crédit, les, aditionnaires remirent au roi, dans leur affemblée du 7 avril 1770, tontes leurs propriétés, à l'exception du capital hypothéqué aux actions.

Les principaux objets compris dans cette nouvelle ceffion confiftoient dans l'extindion de 4, 200, 000 livres de rentes viageres; dans la partie du contrat de neut milliona

qui excédoit le capital des actions ; dans l'hôtel de Paris, dans les marchandises des Indes attendues en 1770 & 1771, préfumées devoir s'élever à 26,000 000 liv. & enfin dans trois ou quatre millions de créances à exercer fur des débiteurs la plupart folvables aux Indes, aux isles de France & de Bourbon, à Saint-Domingue. Les actionnaires s'engageoient en même tems à fournir au roi une fomme de 14. 768, 000 livres, par la voie d'un appel qui fut fixé à 400 liv. par action. Le ministere, en acceptant ces divers arrangemens, s'engagea de son côté à payer toutes les rentes perpétuelles & viageres conftituées par la compagnie; tous les autres engagemens qui montoient à environ quarante-cinq millions; toutes les pensions & demi-foldes qu'elle avoit accordées, & qui formoient un objet annuel de quatre-vings mille francs; enfin à fupporter tous les frais & tous les risques d'une liquidation, qui, nécessairement, devoit durer plusieurs années.

Le roi, en même tems porta à 2500 livres, produifant 125 livres de rente, le capital de l'action, qui, par l'édit du mois d'août 1764, avoit été fixé à 1600 livres de principal, produifant une rente de 80 liv. La nouvelle rente de 125 livres fut affujettie à la retenue du dixieme ; & it fut décidé que le produit de ce dixieme

## 158 Histoire philosophique

feroit employé annuellement au rembourfement des actions par la voie du fort, sur le pied de leur capital de 2500 livres; de maniere que la rente des actions remboursées accroîtroit le fond d'amortissement jusqu'au parfait remboursement de la totalisé des actions.

Ces conditions respectives se trouvent consinées dans un arrêt du conseil, du 8 avril 1770, portant homologation de la délibération prise la veille dans l'assemblée générale des actionnaires, & revêtu de lettres patentes en date du 22 du même mois. Au moyen de ces arrangemens, l'appel a été fourni, le tirage pour le remboursement des actions au nombre de deux cents vingt, a été fait chaque année, & les dettes chirographaires de la Compagnie ont été sidélement acquittées à leur échéance.

Il est difficile, d'après ces détails, de se former une idée précise de la maniere-d'être actuelle de la Compagnie des Indes, & de l'état légal du commerce quelle exerçoit. Cette Compagnie, aujourd'hui, sans possessions, sans mouvement, sans objet, ne peut pourtant pas être regardée comme absolument détruite; puisque les actionnaires se sont réservés en commun le capital hypothéqué de leurs actions, & qu'ils ont une caisse particuliere & des députés pour veiller. à leurs intérêts. D'un autre côté,

159 le privilege a été fuspendu, mais il n'a été que suspendu; & il n'est point compris au nombre des objets cédés au roi par la Compagnie. La loi qui l'a établie fubfiste encore; les vaisseaux qui partent pour les mers des Indes ne peuvent s'expédier qu'à la faveur d'une permission délivrée au nom de la Compagnie. Ainsi la liberté accordée n'est qu'une liberté précaire; & si les actionnaires demandoient à reprendre leur commerce, en offrant des fonds fuffisans pour en assurer l'exploitation, ils en auroient incontestablement le droit . sans qu'il fût besoin d'une loi nouvelle. Mais . à l'exception de ce droit apparent, qui dans le fait est comme non-existant, par l'impuissance où sont les actionnaires de l'exercer, tous les autres droits, toutes leurs propriétés, tous leurs comptoirs ont passé dans les mains du gouvernement. Parcourons rapidement ces possessions, en commençant par le Malabar.



#### CHAPITRE XVI.

Situation acluelle des François à la côte de Malabar.

NTRE le Canara & le Calicut , est une contrée qui a dix-huit lieues d'étendue sur la côte, & sept ou huit au plus dans les terres. Le pays, extrêmement inégal, est couvert de poivriers & de cocotiers. Il est partagé en plusieurs petits districts, soumis à des seigneurs Indiens, tous vassaux de la maison de Colastry. Le chef de cette famille Bramine doit borner son attention à ce qui peut intéresser le culte des dieux. Il feroit au dessous de lui de se livrer à des soins profanes, & c'est son plus proche parent qui tient les rênes de son gouvernement. L'état est partagé en deux provinces. Dans la plus considérable, nommée l'Irouvenate, on voit le comptoir Anglois de Tallichery, & le comptoir Hollandois de Cananor. Ces deux nations s'en partagent le poivre, de maniere que la premiere en tire ordinairement quinze cents mille livres pesant, & qu'il n'en reste guere que cinq cents mille pour sa rivale.

C'est dans la seconde province, appel-

lée Cartenate, & qui n'a que cinq lieues de côte, que les François furent appellés en 1722. On avoit en vue de s'en servir contre les Anglois; mais un accommodement ayant rendu leur secours inutile, ils se virent forcés d'abandonner un poste qui leur donnoit des espérances. Le ressentiment & l'ambition les ramenerent en plus grand nombre en 1725, & ils s'établirent, l'épée à la main, fur l'embouchure de la riviere de Mahé. Cet acte de violence n'empêcha pas qu'ils n'obtinffent du feul prince qui régissoit ce canton, le commerce exclusif du poivre. Une faveur si utile donna naissance à une colonie, compofée de fix mille Indiens. Ils cultivoient 6350 cocotiers, 3967 arequiers, & 7762 poivriers. Tel étoit cet établissement, lorfque les Anglois s'en rendirent les maîtres en 1760.

L'esprit de destruction qu'ils avoient porté dans leurs autres conquêtes, les suivit à Mahé. Leur projet étoit de démolir les maisons, & de disperser les habitans. Le souverain du pays réussit à les faire changer de résolution. Tout sur fauvé, excepté les fortifications. En rentrant dans leur competoir, les François ont trouvé les choses telles à peu-près qu'ils les avoient laissées. Il leur convient d'affurer leur état; il leur sonvient de l'améliorer.

Mahé est dominé par des hauteurs, sur

### 162 Histoire philosophique

lesquelles on avoit élevé cinq forts qui n'existent plus. C'étoit beaucoup trop d'ouvrages; mais il est indispensable de prendre quelques précautions. On ne doit pas rester perpétuellement exposé à l'inquiétude des Nairs, qui ont été autresois tentés de piller, de détruire la colonie, & qui pourroient bien encore avoir la même intention, pour se jeter dans les bras des Anglois de Tallichery, qui ne sont éloignés que de trois milles.

Indépendamment des postes que la streté de l'intérieur exige, il est necessaire de fortifier l'entrée de la riviere. Depuis que les Marattes ont acquis des ports, ils infessent la mer Malabare par leurs pirateries. Ces brigands tentent même des descentes, partout où ils comptent faire du butin. Mahé ne seroit pas à l'abri de leurs entreprises, s'il y avoit de l'argent ou des marchandises sans désense qui pussent exciter leur cupidité."

Les François se dédommageroient aisément des dépenses qui auroient été faires, s'its conduisont leur commerce avec activité & intelligence. Leur comptoir est le mieux placé de tous pour l'achat du poivre. Le pays leur en fourniroit deux millions cinq cents mille livres pesant. Ce que l'Europe ne confommeroit pas, ils l'envoyeroient à la Chine, dans la mer rouge, & dans le Bengale. La livre de poivre ne leur reviendroit

qu'à douze sols, & ils nous la vendroient

ving-cinq ou trente.

Ce bénéfice, considérable par lui-même, feroit groffi par celui qu'on pourroit faire fur les marchandises d'Europe qu'on porteroit à Mahé. Les spéculateurs auxquels ce comptoir est le mieux connu, jugent qu'il fera aifé d'y débiter annuellement quatre cents milliers de fer, deux cents mîlliers de plomb, vingt-cinq milliers de cuivre, deux mille fufils, vingt mille livres de poudre, cinquante ancres ou grappins, cinquante balles de draps, cinquante mille aunes de toiles à voiles, une affez grande quantité de vif-argent , & environ deux cents barriques de vin ou d'eau-de-vie, pour les François établis dans la colonie, ou pour les Anglois qui font au voisinage. Ces objets réunis produiront au moins 384, 000 livres, dont 153, 600 livres feront gain, en supposant un bénéfice de quarante pour cent. Un autre avantage de cette circulation, c'est qu'elle entretiendra toujours dans ce comptoir des fonds, qui le mettront en état de se procurer les productions du pays dans les faisons de l'année où elles sont à meilleur mæché.

Le plus grand obstacle que le commerce peut trouver, c'est la douane établie dans la colonie. La moitié de cet impôt génant appartient au souverain du pays, & a été toujours un principe de dissension. Les Anglois

## 164 Histoire philosophique

de Tallichery qui éprouvoient le même dégoût, ont réulii à se proturer de la tranquilité. On pourroit, comme eux, se rédimer de cette contrainte, par une rente
fixe & équivalente. Mais pour y déterminer
le prince, il faudroit commencer par lui
payer les sommes qu'il a prétées, & ne lui
plus refuser le tribut auquel on s'est engagé, pour vivre pisiblement sur ses posserfions. Il n'est pas si aisé de disposer favorablement les choses dans le Bengale.



#### Situation actuelle des François dans le Bengale.

A France s'est obligée par le traité de 1763, à ne point ériger de fortifications, à n'entretenir aucunes troupes dans cette riche & vaste contrée. Les Anglois, qui y exercent la souveraineté, ne permettront jamais qu'on s'écarte de la loi qu'ils ont imposée. Ainsi Chandernagor, qui avant la vant la

jamais qu'on s'écarte de la loi qu'ils ont impofée. Ainfi Chandernagor, qui avant la derniere guerre comptoit forsante mille ames, & qui n'en a maintenant que vingtquatre mille, est, & sera toujours un lieu entiérement ouvert.

A ce malheur d'une situation précaire, se joignent des vexations de tous les genres.

Peu content des préférences que lui assure une autorité sans bornes, l'Anglois s'est porté à des excès crians. Il a infulté les loges des François; il leur a enlevé les ouvriers qui lui convenoient; il a déchiré fur le métier même, les toiles qui leur étoient destinées ; il a voulu que les manufactures ne travaillaffent que pour lui, durant les trois mois les plus favorables ; il a ordonné que ses cargaifons sercient choisies & complettées, avant qu'on pût rien détourner des atteliers. Le projet imaginé par les François & les Hollandois réunis, de faire un dénombrement exact des tifferands, & de se contenter ensemble de la moitié, tandis que l'Anglois jouiroit seul du reste, a été regardé comme un outrage. Ce peuple dominateur a pouffé fes prétentions jusqu'à vouloir que ses facteurs pussent acheter dans Chandernagor même ; & il a fallu se soumettre à cette dure loi, pour ne se pas voir exclus des marchés de tout le Bengale; en un mot, il a tellement abufé de l'injuste droit de la victoire, que les philosophes pourroient être tentés de faire des vœux pour la ruine de sa liberté, si les peuples n'étoient pas cent fois plus oppresseurs & plus cruels encore sous le gouvernement d'un feul homme, que dans les possessions d'un gouvernement tempéré par l'influence de la multitude.

Tout le tems que les choses resteront

fur le pied où ellles font dans cette opulente partie de l'Asse, les François y éprouveront perpétuellement des dégoûts, des humiliations, sans qu'il en puisse résulter aucun avantage solide & permanent pour le commerce. On fortiroit de cet état d'opprobre, si l'on pouvoit échanger Chander-

nagor pour Chatigam.

Chatigan est situé sur les confins d'Arrakam. Les Portugais, qui, dans le tems de leur prospérité, cherchoient à occuper tous les postes importans de l'Inde, y formerent un grand établissement. Ceux qui s'y étoient fixés, secouerent le joug de leur patrie, après qu'elle fut passée sous la domination Espagnole, & se firent corsaires plutôt que d'être esclaves. Ils désolerent long-tems par leurs brigandages les côtes & les mers voifines. A la fin , les Mogols les attaquerent & éleverent fur leurs ruines une colonie affez puissante, pour empêcher les irruptions que le peuple d'Arrakan & du Pégu auroient pu être tentés delfaire dans le Bengale. Cette place rentra alors dans l'obscurité, & n'en est fortie qu'en 1758, lorsque les Anglois s'y sont établis.

Le climat en est sain, les eaux excellentes, & les vivres abondans: l'abord y est facile, & l'ancrage sur. Le continent & l'Isle de Sandiva lui forment un affez bon port. Les rivieres de Barrempocter & & de l'Ecki, qui sont des bras du Gange,

# & politique. Liv. IV.

ou qui du moins y communiquent, rendent faciles ses opérations de commerce. Si Chatigam est plus éloigné de Patna, de Cassimbazar, de quelques autres marchés, que les colonies Européennes de la riviere d'Ougly, elle est plus proche de Jougdia, de Daca, de toutes les manufactures du bas sleuve. Il est indisférent que les grands vaisseaux puissent ou ne puisfent pas entrer de ce côté-là dans le Gange, puisque la navigation intérieure ne se

fait jamais qu'avec des bateaux.

Quoique la connoissance de ces avantages eat déterminé l'Angleterre à s'emparer de Chatigam, nous pensons qu'à la derniere paix, elle l'auroit cédé aux Francois . pour être débarraffée de leur voifinage dans les lieux pour lesquels l'habitude lui avoit' donné plus d'attachement. Nous préfumons même qu'elle se seroit désistée pour Chatigam, des conditions qui font de Chandernagor un lieu tout-à-fait ou-vert, & qui impriment sur ses possesseurs un opprobre plus nuisible qu'on ne croit aux spéculations du commerce, C'est une profession libre. La mer, les yoyages, les risques & les vicissitudes de la fortune, tout lui inspire l'amour de l'indépendance. C'est là fon ame & fa vie : dans les entraves, elle languit, elle meurt.

L'occasion est peut-être favorable, pour s'occuper de l'échange que nous indiquons.

# 16g Histoire philosophique

Quelques tremblemens de terre qui ont renverlé les fortifications que les Anglois avoient commencé à élever paroifient les avoir dégoûtés d'un lieu pour lequel ils avoient montré de la prédilection. Cet inconvénient est encore préférable pour les François, à celui d'une ville fans force. Il vaut mieux avoir à lutter contre la nature que contre les hommes, & s'expofer aux fecouffes de la terre qu'aux infultes des nations. Heureusement les François gènés dans le Bengale, i trouvent quelques dédommagemens dans une situation plus avantageuse au Coromandel.



## CHAPITRE XVIII.

Situation actuelle des François à la côte de Coromandel,

Fau Nord de cette immense côte, la France occupe Yanon, dans la province de Ragimendry. Ce comptoir sans territoire, situé à neuf milles de l'embouchure de la riviere d'Ingerom, sut autresois slorissant. De fausses vues le firent négliger vers l'an 1748. Cependant on y pourroit acheter pour quatre à cinq cents milles livres de marchandises, parce que la fabrication

brication des bonnes & belles toiles est considératie dans le voisinage, Quelques expériences heureuses prouvent qu'on y peut trouver un débouché avantageux peur les draps d'Europe. Le commerce y seroit plus lucratif, si l'on n'étoit obligé d'en partager le bénésice avec les Anglois, qui ont un petit établissement à deux milles seulement de celui des Francois,

Cette concurrence est bien plus funeste encere à Mazulipatam. La France réduite, dans cette ville qui reçut autresois ses loix, à la loge qu'elle y occupoit avant 1749, ne peut pas soutenir l'égalité contre la Grande-Bretagne, à laquelle il faut payer des droits d'entrée & de sortie, & qui obtient d'ailleurs dans le commerce toute la faveur qu'entraîne la souveraineté. Aussi toutes les spéculations des François se bornent-elles à l'achat de quelques mouchoirs sins, de quelques autres toiles, pour la valeur de 150, 000 livres. Il faut se former une autre idée de Karical.

Cette ville située dans le royaume de Tanjaour, sur une des branches du Colram, qui peut recevoir des bâtimens de 150 tonneaux, sur cédée en 1738, à la compagnie, par un roi détrôné qui cherchoit de l'appui par-tout. Ses affaires s'étant résablies avant que ses engagemens

Tome II.

eussent été remplis, il rétracta le don qu'il avoir fait. Un Nabab attaqua la place avec son arnée, & la remit en 1739 aux François, dont il éteit mi. Dans ces circonstances, le prince ingrat & perfide su étranglé par les intrigues de ses oncles; & son successeur qui avoir hérité de ses ennemis comme de son trône, voulut se concilier une nation puissante, en la consirmant dans sa possession puissante, en la consirmant dans sa possession. Les Angleis s'étant rendus maitres de la place en 1760, en sirent sauter les fortifications. Elle su depuis ressituée aux François, qui y rentrerent en 1765.

Dans l'état actuel, Karical est un lieu ouvert, qui peut avoir quinze mille habitans, la plupart occupés à fabriquer des moucheirs communs, & des toiles propres à l'usage des naturels du pays. Son territoire, confidérablement augmenté par les concessions qu'avoit faites en 1749 le roi de Tanjaour, est redevenu ce qu'il étoit dans les premiers tems, de deux lieues de long fur une dans fa plus grande largeur. De quinze aldées qui le couvrent, la feule digne d'attention, se nomme Tiranoulé-Rayenpatnam, elle n'a pas moins de vingtcinq milleames. On y fabrique, on y peint des perles médiocrement fines, mais convenables pour Batavia & les Philippines. Les Choulias, Mahométans, ont de petits bâtimens, avec lesquels ils font le commerce de Ceylan, & le cabotage.

La France peut tirer tous les ans de cette possession deux cents balles de toiles ou de meuchoirs propres pour l'Europe, & beaucoup de riz pour l'approvisionnement de ses autres colonies.

Toutes les marchandifes achetées à Karical, à Yanon, à Mazulipatam, font portées à Pondichery, chef-lieu de tous les établiffemens François dans l'Inde.

Cette ville, dont les commencemens furent si foibles, acquit avec le tems, de la grandeur, de la puissance, & un nom fameux. Ses rues, la plupart fort larges, & toutes tirées au cordeau, étoient bordées de deux rangs d'arbres, qui donnoient de la fraîcheur, même au milieu du jour. Une mosquée, deux pagodes, deux églises, & le gouvernement, regardé comme le plus magnifique édifice de l'Orient, étoient des monumens publics dignes d'attention. On avoit construit en 1703, une petite citadelle, qui étoit devenue inutile, depuis qu'il avoit été permis de bâtir des maisons tout autour. Pour remplacer ce moyen de défense, trois côtés de la place avoient été fortifiés par un rempart, un fossé, des baftions, & un glacis imparfait dans quelques endroits. La rade étoit défendue par des batteries judicieusement placées.

La ville, dans une circonférence d'une grande lieue, contenoit foixante-dix mille habitans. Quatre mille étoient Européens Métis ou Topasses. Il y avoit au plus dix mille Mahométans; le reste étoit des Indiens, dont quinze mille étoient Chrétiens, & les autres, de dix-sept ou dix-huit castes différentes. Trois aldém dépendantes de la place, pouvoient avoir dix mille ames.

Tel étoit l'état de la colonie, lorsque les Anglois s'en rendirent les maîtres dans les premiers jours de 1761, la détruisirent de fond en comble, & en chassierent tous les habitans. D'autres examineront peut-ètre, si le droit barbare de la guerre pouvoit justifier toutes ces horreurs. Nous détour-nerons les yeux de tant de cruautés commises par un peuple libre, magnanime, éclairé, pour ne parler que de la résolution que la France a prise de rétablir Pondichery, & d'en faire de nouveau le centre de fon commerce. Tout justifie la sagesse de ce choix.

La ville privée de port, comme toutes celles qui ont été bâties sur la côte du Coromandel, a sur les autres l'avantage d'une rade beaucoup plus commode. Les vaisseaux peuvent mouiller près du rivage, sous la protection du canon des fortifications. Son territoire qui a trois lieues de long sur une de large, n'est qu'un sable stérile sur le bord de la mer; mais dans sa plus grande partie, il est propre à la culture du riz, des ségumes, & d'une racine nommée chya, qui fait les couleurs. Deux foibles rivieres

qui traversent le pays, inutiles à la navigation, ont des eaux excellentes pour les teintures, pour le bleu singuliérement. A trois milles, au Nord-Est de la place, s'éleve cent toises au dessus de la mer, un côteau, qui fert de guide aux navigateurs à fept ou huit lieues de distance; avantage inestimable sur une côte généralement trop baffe. A l'extrêmité de cette hauteur, est un vaste étang creusé depuis plusieurs siecles, & qui, après avoir rafraîchi & fertilise un grand territoire, vient arroser les environs de Pondichery. Enfin la co-Ionie est favorablement située, pour recevoir les vivres & les marchandises du Carnate, du Mayssour & du Tanjaour.

Tels font les puissans motifs qui ont déterminé la France à la réédification de Pondichery. Ausli-tôt que ses agens parurent le 11 d'avril 1765, on vit accourir les infortunés Indiens, que la guerre, la dévastation & la politique, avoient dispersés. Au commencement de 1770, il s'en trouvoit vingt-fept mille qui avoient relevé les ruines de leurs anciennes habitations. Le préjugé où ils font élevés, qu'on ne peut être heureux qu'en mourant dans le lieu où l'on a recu le jour; ce préjugé fidoux à conserver, si utile à nourrir, ne permet pas de douter qu'ils ne reviennent tous, ausli-tôt que la ville sera fermée. Les tisserands, les teinturiers, les peintres, Ĥз

# 174 Histoire philosophique

les marchands, ceux qui ont quelque chose à perdre, n'attendent que cette sureté pour suivre leur inclination.

Dans l'état actuel, les comptoirs François dans l'Inde coûtent beaucoup & rendent peu. Malheureusement on n'est pas dédommagé par les isses de Bourbon & de France, qui ne sont pas arrivées au dégré de prospérité qu'on devoit attendre.



# CHAPIT'RE XIX.

Situation actuelle des François à l'iste de France.

Ad derniere des deux isses, devenue celebre, occupa plus long-tems l'imagination que l'industrie de se possesser ils s'épuiserent en conjectures, sur l'usage qu'en en pouvoit faire.

Les uns vouloient qu'elle fût un entrepôt, où viendroient aboutir toutes les marchandifes qu'on tireroir des Indes. Elles devoient y être portées sur des bâtimens du pays, & versées ensuite dans des vaisseurs François, qui ne pousseroient jamais leur navigation plus loin. Cet arrangement offreit le double avantage, & de l'économie, puisque la soide & la nourriture des matclots in-

# & politique. Liv. IV. 17

diens ne coûtent que peu, & de la confervation des équipages Européens, fouvent détruits par la longueur des voyages, plus fouvent encore par l'intempérie du climat, fur-tout dans le Bengale & dans l'Arabie. Ce fyssème, auquel on auroit da peut-être s'arrêter, fut regardé comme impraticable, à cause de la nécessité supposée de promener dans les mers d'Asse un pavillon formidable, pour prévenir ou pour réprimer les vexations qui souvent y sont à craindre.

Une nouvelle combination occupa les efprits. On conjectura qu'il pourroit être utile d'ouvrir aux habitans de l'isse de France, le commerce des Indes, qui leur avoit été d'abord interdit. Les désenseurs de cette opinion, soutenoient qu'une pareille liberté feroit une source séconde de richesses pour la colonie, & par conséquent pour la métropole. Ils pouvoient avoir raison, mais les expériences ne surent pas heureuses; & sans examiner si cette innovation avoit ou n'avoit pas été judicieusement conduite, l'isse sur siréé à l'état d'un établissement purement agricole.

Ce nouvel ordre de choses occasionna de nouvelles fiures. On sit passer d'Europe dans la colonie, des hommes qui n'avoient ni le goût ni l'habitude du travail. Les terreins furent distribués au hasird, & fans distinguer ce qui devoit être défriché de ce qui ne le devoit pas être. Des avances surent

faites au cultivateur, non en porportion de fon industrie, mais de la protection qu'il avoit su se ménager dans l'administration. La compagnie qui gagnoit cent pour cent sur les marchandises qu'elle tiroit d'Europe, & cinquante pour cent sur celles qui lui venoient de l'inde, exigea que les productions du pays sussens de l'inde, exigea que les productions du pays fussens livrées à vii prix dans ses magasins. La tyrannie des corvées, sans objet & sans mesure, aggrava les excès du monepole. Pour comble de malheur, se corps qui avoit concentré dans ses mains tous les pouvoirs, manqua aux engagemens qu'il avoit pris avec ses sujets, ou si l'on veur avec ses esclaves.

Sous un pareil gouvernement, toute efpece de bien étoit impossible. Rien ne marchoit d'un pas ferme & foutenu. Le coton, l'indigo, le fucre, le rocou, le poivre, le thé, le cacao : tout fut essayé , mais avec cette légéreté qui ne permet aucun fuccès. En courant après des chimeres, on négligea les cultures effentielles. Quoiqu'il y eut en 1765 dans la colonie 1469 blancs, non compris les troupes; 587 Indiens ou negres libres; 11881 esclaves; ses productions ne s'élevoient pas au dessus de 320650 livres pesant de bled, de 474030 livres de riz, de 1570040 livres de mays, de 142700 livres de haricots, de 135500 livres d'avoine. Les observateurs qui voyoient l'agriculture de l'isse de France, ne la trouvoient

177

pas fort différente de celle qu'ils avoient ap-

percue parmi les Sauvages.

Depuis que cette isse est entre les mains du gouvernement, il s'y cst fait quesques changemens utiles. La culture du casé, ¿ tablie depuis long-tems à Bourbon, y a été introduite. C'est avec un tel succès, qu'on ne désespere pas d'y en recueillir un jour six à sept millions de livres, si le tems, & une administration éclairée, y réunissent jamais les moyens d'exploitation, sans lesquels il est impossible qu'aucune colonie puisse prospérer. A cet espoir s'en est joint un autre depuis peu.

Personne n'ignore que les Hollandois s'enrichissent depuis deux siecles par la vente du girofle & de la muscade. Pour s'en approprier le commerce exclusif, ils ont mis aux fers ou exterminé le peuple qui possédoit ces épiceries. Dans la crainte même d'en voir diminuer le prix dans leurs propres mains, ils ont extirpé la plupart des arbres , & souvent brûlé le fruit de ceux qu'ils ont conservés. Cette avidité cruelle, dont les nations se sont si souvent indignées, révoltoit finguliérement M. Poivre, qui avoit parcouru l'Asie en naturaliste & en philosophe. Il a profité de l'autorité qui lui étoit confiée à l'isse de France, pour faire chercher dans les parties les moins fréquentées des Moluques, ce que l'av rice avoit dérobé jusqu'ici à l'activité. Le succès

a couronné les travaux des navigateurs hardis & intelligens, dans lesquels il avoit

placé fa confiance.

Le 24 Juin 1770 il a été porté dans l'isle de France quatre cents plants de muscadier ; dix mille noix muscades, ou germées ou propres à germer; foixante-dix plants de girofliers ; une caisse de baies de girofle, dont quelques unes étoient germées & hors de terre.

Ces richesses ont été distribuées aux colons, pour effayer tous les terreins, toutes les expolitions. La plupart des plantes ont péri, & il est vraisemblable que les autres ne porteront point de fruit. Mais quoi qu'il arrive, l'isse de France devra être toujours regardée comme le plus heureux présent de la nature, pour une nation qui voudra faire le commerce de l'Afie.

Elle est située dans les mers d'Afrique, mais à l'entrée de l'Océan Indien. Un peu écartée de la route ordinaire, elle en est plus fûre du fecret de fes armemens. Ceux qui la desireroient plus près de notre continent, ne voient pas qu'il feroit alors impossible de se porter en un mois au Malabar, au Coromandel, & en deux mois au plus dans les golfes les plus éloignés; avantage inestimable pour un peuple qui n'a aucun port dans l'Inde. La position de cette. isle, située à la hauteur des côtes arides & brûlantes de l'Afrique, ne l'empêche pas

# & politique. Liv. IV. 1

d'être tempérée & faine. Le fol, quoique pierreux est affez fertile. L'expérience à prouvé qu'il pouvoit donner la plupart des choses nécessaires aux besoins, aux délices même de la vie. Ce qui pourroit lui manquer sera fourni par Madagascar, qui a des vivres abondans, & par Bourbon, où des mœurs encore simples ont maintenu le goût de l'agriculture. Le fer qu'on ne trouveroit pas dans ces deux isles, elle le tire de ses propres mines.

# -

# CHAPITRE XX.

Il convient à la cour de Versailles de fortifier l'iste de France & Pondichery, si elle veut prendre part au commerce des Indes.

A Grande-Bretagne voit d'un cil thagrin dans les mains de fes rivaux, une possession di l'on peut préparer la ruine de ses prospérités d'Asie. Dès les premieres hossilités entre les deux nations, elle dirigera surement tous ses essons, elle dirigera surement et la source de ses plus riches résors. Que l'malheur pour la France si elle s'en laissoit dépouiller!

Cependant que ne faut - il pas crain-

dre, quand on voit que jusqu'ici il n'y a point eu de projet fixe pour fortifier cette ifle; que les moyens ont toujours manqué, ou qu'ils ont été mal employés; que que d'année en année, le ministere de Louis XV. a attendu, pour prendre parti, les dépêches des administrateurs, comme l'on attend le retour d'un courrier de la frontiere. Loin de pouvoir penser que les affaillans trouveroient une réfiftance infurmontable, on est réduit à craindre qu'ils ne fissent réussir leur projet par les seuls moyens que l'Inde peut leur fournir, fans aucun secours d'Europe.

Il est tems de tout dire. Quand on parcourt les côtes de l'isle de France, on est tout étonné de la trouver accessible nour des bateaux dans tous les points de sa circonférence. Malgré les récifs qui l'environnent, il y a plusieurs baies où un débarquement de troupes peut être exécuté de vive force fous la protection du feu des vaiffeany.

Dans les parties de l'isse où les navires font obligés de se tenir le plus au large, les récifs laiffent entr'eux & la terre une mer calme & tranquille, où des bateaux peuvent manœuvrer la nuit sans le plus petit rifque.

Si dans certains endroits il se trouve entre les récifs & la terre trop peu d'eau pour que les bateaux y abordent, le débar-

# & politique. Liv. I V. 18t

quement se fait alors avec de l'eau jusqu'à mi-jambe. Le calme qui regne entre la terre & les récifs, ne laisse gien à craindre à l'assaillant dans une telle manœuvre. La retraite n'en est que plus sûre en cas de résistance, & les bateaux que plus en sûreté pendant l'opération.

Telle est, fais exception, l'idée qu'il faut fe former de l'isle de France, parce que s'il fe trouve une pointe où un bateau ne puisse pas aborder, l'obstacle cesse à vingt toises à droire où à gauche. Ainsi l'ennemi ne fera jamais un débarquement de vive force, que par ignorance ou par présomption. Dans l'impossibilité où seront les désenseurs de garder toute une circonférence de quarante lieues, il aura toujours un lieu pour y débarquer sans obstacle.

Durant la derniere guerre, on avoit élevé autour de l'isle des hatteries, dont les feux directs sur la mer n'avoient pour objet, que de tirer sur les vaisseaux mouillés au large, ou passant à la voile. Des ingénieurs plus éclairés, ont reconnu que ces batteries élevées à grands frais, partageroient inutilement les forces, demeureroient elles-mêmes fans d'ârené, comme fans utilité, & qu'elles ne résisteroient pas au feu des vaisseaux que les meilleures sortifications ne peuvent soutenir. On a pris le parti de les abandonner, mais sans leur rien substitute.

Le port du Nord-Ouest est le chef-lieu de l'isse & doit être le principal objet de l'ennemi dans ses descriptions d'attaque. La nature du terrein ne permet pas de le fortisser assez pour qu'il puisse source d'un coup de main, & fortisser dans l'intérieur du pays un point intermédiaire, d'où l'on pût porter rapidement par des communications bien ménagées, les forces de la colonie par-tout où elles pourroient être nécessaires.

Avec un tel établissement pour derniere ressource, il faudra que l'ennemi livre cent combats pour s'emparer de l'isse, il n'en viendra pas même à bout, si les chemins ouverts au milieu des bois pour aller du centre à la circonsérence, ont été pratiqués avec un tel art, qu'en donnant toute facilité aux défenseurs pour se porter au rivage, ils aient réservé à l'ennemi les difficultés pour pénétrer au centre. La nature du pays en sournit les moyens: partout elle offre des ravins qu'il faut passer, des montagnes qu'il faut tourner. Il est aisse des montagnes qu'il faut tourner. Il est aisse des montagnes qu'il faut tourner. Il est aisse de faisir les points favorables.

Cependant il y a un rapport si nécessaire & si absolu entre l'isle de France & Pondichery, que ces deux possessions absolument dépendantes l'une de l'autre; car sans l'isle de France, il n'y a point de protession pour les établissements de l'Inde; & sans

& politique. Liv. IV. 183

Pondichery, l'isle de France sera exposée à l'invasion des Anglois par l'Asie comme

par l'Europe.

L'isle de France & Pondichery, considérés dans leurs rapports nécessaires, feront leur surs rapports nécessaires, feront leur sur le farecé respective. Pondichery protégera l'isle de France par sa rivalité avec Madras, que les Anglois seront toujours obligés de couvrir de leurs forces de terre & de mer; & réciproquement l'isse de France sera toujours prête à porter du secours à Pondichery, ou à agir offensivement selon les circonstances.

D'après ces principes, rien de si presse que de mettre Pondichery en état de défense. Depuis 1764, les intérêts particuliers qui croisent l'intérêt général, ont laisse à déterminer à quel plan de fortifications il falloit s'arrêter sur cette place importante. On a déjà dépensé des, sonds affez considérables pour cet objet, & ils l'ont été inutilement, parce qu'ils ont été fuccessivement employés à des systèmes contraires. Il seroit superssu de s'appesantir sur les inconvéniens de ces éternelles irrésolutions.





### CHAPITRE XXI.

Les François folidement établis dans l'Inde fortiront de l'état d'oppression où les tiennent les Anglois.

ORSQUE l'Isle de France & Pondichery feront arrivés au point de force où il convient de les porter, on pourra s'occuper férieusement du commerce qui a cessé d'exister au moment où il est devenu libre. A la vérité, les expéditions pour la Chine ont continué, les expéditions pour les isles de France & de Bourbon se sont même multipliées : mais à l'exception d'un ou deux armemens qui tiennent à des circonstances particulieres, aucun négociant raisonnable n'a envoyé ses fonds au Malabar, au Coromandel, au Bengale; & le petit nombre des armateurs inconfidérés qui ont ofé le tenter, ont péri miférablement. Il en devoit être ainsi, sans qu'on en puisse rien conclure en faveur des privileges exclusifs.

On peut se souvenir que la destruction de la compagnie, qui servit arrivée dellemême, fut précipitée par la cupidité & par la haine. La politique, qui n'avoit aucune part à la révolution, n'avoit pas préparé d'avance l'action du commerce public, qui devoit remplacer le priyilege exclusse.

Ce paffage fubit ne pouvoit être fuivi d'aucur fuccès. Avant d'effayer de ce nouveau régime, il auroit fallu fubflituer infenfiblement & par dégrés, les négocians particuliers à la compagnie. Il auroit fallu les mettre à portée d'acquérir des connoiffances pofitives fur les différentes branches d'un commerce jusqu'alors inconnu pour eux. Il auroit fallu leur laiffer le tems de former des liaisons dans les comptoirs. Il auroit fallu les favorifer, & pour-ainfi-dire les conduire dans les premieres expéditions.

Disons plus. Toutes ces précautions n'auroient pas encore fuffi, pour assurer les opérations des négocians François dans l'Inde. Il étoit impossible de lutter avec fuccès contre l'Anglois, qui, maître de tout & par-tout, auroit pour les faire échouer, les facilités que donne la puiffance, & les principes relâchés qu'inspire la prospérité. Ainsi, de quelque maniere & fous quelque forme que le commerce de France fût exploité, c'étoit une suite nécessaire de la situation des choses, qu'il éprouvât les plus grands malheurs. Les contrariétés seroient moindres, sans doute, si la cour de Versailles mettoit ses établiffemens de l'Inde en état d'accorder une protection que le scuverain doit à ses sujets, dans toute l'étendue de sa domination. Elles feroient encore moindres, fi le ministere Britannique veilloit à l'exécution des traités avec la fermeté qu'exige la justice. Mais il n'y a que le rétablissement de la balance qui puisse finir efficacement une oppression qui déshonore également la nation qui la fouffre, & celle qui la permet; & cet équilibre ne peut malheureusement s'établir que par la guerre.

Loin & à jamais loin de nous toute idée qui tendroit à rallumer les flambeaux de la discorde. Que plutôt la voix de la philosophie & de la raison se fasse entendre des maîtres du monde. Puissent tous les souverains, après tant de fiecles d'erreurs, préférer la vertueuse gloire de faire un petit nombre d'heureux, à l'ambition frénétique de dominer sur des régions dévastées & des cœurs ulcérés! Puissent tous les hommes devenus freres, s'accoutumer à regarder l'univers, comme une seule famille raffemblée fous les yeux d'un pere commun! Mais ces vœux de toutes les ames éclairées & fensibles, paroîtront des rêves dignes de pitié, aux ministres ambitieux qui tiennent les rênes des empires. Leur inquiete activité continuera à faire répandre des torrens de fang.

Ce seront de misérables intérêts de commerce, qui mettront de nouveau les armes à la main des François & des Anglois. Quoique la Grande-Bretagne, dans la plupart des guerres, ait pour but principal de détruire l'industrie de ses voisins, & que la supériorité de ses forces navales nourrisse cette espérance tant de fois trompée, on peut prédire qu'elle chercheroit à éloigner les foudres & les ravages des mers d'Asie, où elle auroit si peu à gagner & tant à perdre. Cette puissance n'ignore pas les vœux fecrets qui se forment de toutes parts, pour le renversement d'un édifice qui offusque tous les autres de fon ombre. Le Souba du Bengale est dans un désespoir secret, de n'avoir pas même une apparence d'autorité. Celui du Decan ne se console pas de voir tout son commerce dans la dépendance d'une nation étrangere. Le Nabab d'Arcate n'est occupé qu'à dissiper les défiances de fes tyrans. Les Marattes s'indignent de trouver par-tout des obstacles à leurs rapines. Toutes les puissances de ces contrées ou portent des fers, ou se croient à la veille d'en recevoir. L'Angleterre voudroit-elle que les François devinssent le centre de tant de haines, se missent à la tête d'une ligue universelle? Ne peut-on pas prédire, au contraire, qu'une exacte neutralité pour l'Inde, feroit le parti qui lui conviendroit le micux. & qu'elle embrafferoit avec le plus de joie.

Mais ce système conviendroit-il également à ses rivaux? on ne le sauroit crotte. Les François sont instruits, que des moyens de guerre préparés à l'Isle de France, pourroient être employés très-utilement; que les conquêtes de l'Angleterre sont trop étendues pour n'être pas exposées; & que depuis que les officiers qui avoient de l'expérience sont rentrés dans leur patrie, les possibilities Bri-

tanniques dans l'Indostan ne sont défendues que par des jeunes gens, plus occupés de leur fortune que d'exercices militaires. 'On doit donc présumer qu'une nation belliqueuse saisiroit rapidement l'occasion de réparer ses anciens délastres. A la vue de ses drapeaux, tous les fouverains opprimés fe mettroient en campagne; & les dominateurs de l'Inde, entourés d'ennemis, attaqués à la fois au Nord & au Midi, par mer & par terre , fuccomberoient nécessairement.

Alors les François, regardés comme les libérateurs de l'Indostan, sortiront de l'état d'humiliation auquel leur mauvaise conduité les avoit réduits. Ils deviendront l'idole des princes & des peuples de l'Asie, si la révolution qu'ils auront procurée devient pour eux une lecon de modération. Leur commerce sera étendu & fiorissant, tout le tems qu'ils fauront être justes. Mais cette profpérité finiroit par des catastrophes, si une ambition démesurée les poussoit à piller , à ravager, à opprimer. Il faudra même pour donner de la stabilité à leur situation, que par des procédés nobles & généreux, ils se fassent pardonner leurs avantages, par les rivaux qu'ils auront furpassés. On n'aura pas besoin d'une grande magnanimité, pour fouffrir patiemment les opérations des peubles du Nord de l'Europe dans les mers d'Afie.

Fin du quatrieme Livre.



# HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

# POLITIOUE

Des l'tablissèmens & du Commerce des Européens dans les deux Indes.

### LIVRE CINQUIEME.

Commerce du Dannemark, d'Ostende, de la Sucde, de la Frusse, de l'Espagne, de la Russe, aux Indes Orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes.



Anciennes révolutions du Dannemark.

C'Es r une opinion assez généralement reçue, que les Cimbres occupoient dans les tems les plus reculés, à l'extrêmité de la Germanie , la Cherfonese Cimbrique , connue de nos jours fous le nom de Holftein, de Slefwick, de Jutland; que les Teutons habitoient les isles veisines. Que l'origine des deux peuples, fût ou ne fût pas commune, ils fortirent de leurs forêts ou de leurs marais enfemble & en corps de nation, pour aller chercher dans les Gaules du butin, de la gloire & un climat plus doux. Ils se disposoient même à passer les Alpes, lorsque Rome jugea qu'il étoit tems d'opposer des digues à un torrent qui entraînoit tout. Ces barbares triompherent de tous les généraux que leur opposa cette fiere république, jusqu'à l'époque mémorable où ils furent exterminés par Marius.

Leur pays presqu'entiérement désert après cette terrible catastrophe, su de nouveau peuplé par des Scythes, qui , chassés par Pompée du vaste espace rensermé entre le Pont-Euxin & la mer Caspienne, marcherent vers le nord & l'occident de l'Europe, soumettant les nations qui se trouvoient sur leur passage. Ils mirent sous le joug la Russie, la Chersonese Cimbrique & jusqu'à la Fionie, la Norwege & la Suede. On prétend qu'Odin, leur chef, ne parcourut tant de contrées, ne chercha à les affervir, qu'afin de soulever tous les esprits contre la puissance formidable, odieuse &

tyrannique des Romains. Ce levain, qu'en mourant il laissa dans le nord, y fermenta si bien en secret, que quelques siecles après toutes les nations sondirent d'un commun accord sur cet empire ennemi de toute liberté, & eurent la consolation de le renverser, après l'avoir affoibli par plusieurs seconsses réstérées.

Le Dannem rck & la Norwege, se trouverent sans habitans, après ces expéditions glorieuses. Ils se rétablirent peu-àpeu dans le silence, & recommencement à faire parler d'eux vers le commencement du huitieme siecle. Ce ne fut plus la terre qui servit de théatre à leur valeur; l'océan leur ouvrit une autre carrière. Entourés de deux mers, on les vit se livrer entiérement à la piraterie, qui est toujours la première école de la navigation pour des peuples sans police.

Ils s'effayerent d'abord sur les états voifins, s'emparerent du petit nombre de bâtimens marchands qui parcouroient la Baltique. Ces premiers succès enhardirent leur inquiétude, & les mirent en état de former des entreprises plus considérables, ils infesterent de leurs brigandages, les mers & les côtes d'Écosse, d'Irlande, d'Angleterre, de Flandre', de France, même de l'Espagne, de l'Italie & de la Grece. Souvent ils pénétrerent dans l'intérieur de ces vastes contrées, & ils s'é-

# 192 Histoire philosophique

l'everent jusqu'à la conquêté de la Normandie & de l'Angleterre. Malgré la confusion qui regne dans les antiales de ces tems barbares, on parvient à démêter quelques-unes des causes de tant d'événemens étranges.

D'abord , les Danois & les Norwégiens avoient, pour la piraterie, un penchant violent qu'on a toujours remarqué dans les peuples qui habitent le voifinage de la mer, lorsqu'ils ne sont pas contenus par de bonnes mœurs & de bonnes loix. L'habitude dut les familiarifer avec l'océan. les aguerrir à ses fureurs. Sans agriculture, élevant peu de troupeaux, ne trouvant qu'une foible ressource à la chasse, dans un pays couvert de neiges & de glaces, rien ne les attachoit à leur territoire. La facilité de construire des flottes, qui n'étoient que des radeaux groffiérement assemblés pour naviguer le long des côtes, leur donnoit les moyens d'aller partout, de descendre, de piller de se rembarquer. Le métier de pirate étoit pour eux ce qu'il avoit été pour les premiers héros de la Grece, la carriere de la gloire & de la fortune , la profession de l'honneur qui confistoit dans le mépris de tous les dangers. Ce préjugé leur inspiroit un courage invincible dans leurs expéditions, tantôt combinées entre différens chefs, & tantôt féparées en autant d'armemens que

de nations. Ces irruptions subites, faites en cent endroits à la fois, ne laissoient aux habitans des côtes mal défendues, parce qu'elles étoient mal gouvernées, que la triste alternative d'être massacrés ou de racheter leur vie en livrant tout ce qu'ils avoient.

Quoique ce caractere destructeur fût une suite de la vie sauvage que mencient les Danois & les Norwégiens, de l'éducation groffiere & toute militaire qu'ils recevoient; il étoit plus particulierement l'ouvrage de la religion d'Odin. Ce conquérant impofteur exalta, si l'on peut s'exprimer ainsi, par ses dogmes sanguinaires, la férocité naturelle de ces peuples. Il voulut que tout ce qui servoit à la guerre, les épées, les haches, les piques, fût déifié. On cimentoit les engagemens les plus sacrés, par ces instrumens si chers. Une lance plantée au milieu de la campagne, attiroit à la priere & aux facrifices. Odin luimême, mis par sa mort au rang des immortels, fut la premiere divinité de ces affreuses contrées, où les rochers & les bois étoient teints & confacrés par le fang humain. Ses fectateurs croyoient l'honorer, en l'appellant le dieu des armées, le pere du carnage, le dépopulateur, l'incendiaire. Les guerriers, qui alloient se battre, faifoient vœu de lui envoyer un certain nombre d'ames qu'ils lui confacroient. Tome II.

#### Histoire philosophique 194

Ces ames étoient le droit d'Odin. La croyance universelle étoit, que ce dieu se montroit dans les batailles, tantôt pour protéger ceux qui se défendaient avec courage, & tantôt pour frapper les heureuses victimes qu'il destinoit à périr. Elles le suivoient au séjour du ciel, qui n'étoit ouvert qu'aux guerriers. On couroit à la mort, au martyre, pour mériter cette récompense. Elle achevoit d'élever jusqu'à l'enthousiasme, jusqu'à une sainte ivresse du fang, le penchant de ces peuples pour

la guerre.

Le christianisme renversa toutes les idées qui formoient la chaîne d'un pareil sysême. Ses missionnaires avoient besoin de rendre leur profélites fédentaires pour travoiller utilement à leur instruction; & ils réussirent à les dégouter de la vie vagabonde, en leur fuggérant d'autres moyens de fublister. Ils furent affez heureux pour teur faire aimer la culture & fur-tout la pêche. L'abondance du hareng, que la mer amenoit alors fur les côtes , y procuroit un moyen de subsistance très-facile. Le superflu de ce poisson fut bientôt échangé contre le sel nécessaire pour conserver le refte. Une même foi, de nouveaux rapports, des besoins mutuels, une grande foreté, encouragerent ces liaisons naissantes, La révolution fut si entiere, que, depuis. la conversion des Danois & des Norwégiens, on ne trouve pas dans l'histoire la moindre trace de leurs expéditions, de

leurs brigandages.

Le nouvel esprit, qui paroissoit animer la Norwege & le Dannemarck, devoit étendre de jour en jour leur communication avec les autres peuples de l'Europe. Malheureu-sement, elle suit interceptée par l'ascendant que prenoient les villes Anséatjques. Lors même que cette grande & singuliere consédération sut déchue, Hambourg maintint la supériorité qu'il avoit acquise sur tous les sujets de la domination Danoise. Ils commençoient à rompre les liens qui les avoient asservir à cette espece de monopole; lorsqu'ils surent décidés à la navigation des Indes, par une circonstance assez particuliere, pour être remarquée.



# CHAPITRE XXIII.

Le Dannemarck entreprend le commerce des Indes.

UN facteur Hollandois, nommé Boschower, chargé par sa nation de faire un traité de commerce avec le roi de Ceylan, se rendit si agréable à ce monarque, qu'il devint le ches de son conseil, son amiral, & su nommé prince de Mingone. Boschower enivré de ces honneurs, se hâta d'aller en Europe, les étaler aux yeux de ses concitoyens. L'indifférence avec laquelle ces républicains recurent l'esclave titré d'une cour Afiatique, l'offenfa cruellement. Dans fon dépit, il passa chez Christiern IV, roi de Dannemarck, pour lui offrir ses services & le crédit qu'il avoit à Ceylan. Ses propositions furent acceptées. Il partit en 1618, avec fix vaisseaux, dont trois appartenoient au gouvernement, & trois à la compagnie qui s'étoit formée pour entreprendre le commerce des Indes. La mort qui le furprit, dans la traversée, ruina les espérances qu'on avoit conçues. Les Danois furent mal reçus à Ceylan ; & Ové Giedde de Tommerup leur chef, ne vit d'autre ressource que de les conduire dans le Tanjaour, parsie du continent le plus voisin de cette isle

Le Tanjaour est un petit état qui n'a que cent milles dans fa plus grande longueur, & quatre-vingts milles dans fa plus grande largeur. C'est la province de cette côte la plus abondante en riz. Cette richesse naturelle, beaucoup de manufactures communes, une grande abondance de racines propres à la teinture, font monter ses revenus publics à près de cinq millions. Elle doit sa prospérité à l'avantage d'être arrosée par le Caveri, riviere qui prend fa fource dans les Gathes. Ses eaux, après avoir parcouru

# & politique. Liv. V.

un espace de plus de quatre cents milles, se divisent à l'entrée du Tanjaour en deux bras. Le plus oriental prend le nom de Col-ram. L'autre conserve le nom de Caveri, & se subdivisé encore en quatre branches, qui coulent toutes dans le royaume, & le préserve de cette sécheresse horrible qui brûle durant une grande partie de l'année, le resse du Coromandel.

Cette heureuse situation sit desirer aux Danois de sormer, un établissement dans le Tanjaour. Leurs propositions surent accueilies savorablement. On leur accorda un tersitoire fertile & peuplé, sur lequel ils bâtient d'abord Trinquebar, & dans la suite la forteresse de Dansbourg, suffissante pour la défense de la rade & de la ville. De leur côté, ils s'engagerent à une redevance annuelle de 16500 livres qu'ils paient encore.

La circonstance étoit favorable pour fonder un grand commerce. Les Portugais opprimés par un joug étranger, ne faifoient que de foibles efforts, pour la confervation de leurs possessificans. Les Espagnols n'envoyoient des vaisseaux qu'aux Moluques & aux Philippines. Les Hollandois ne travailloient qu'à se rendre maîtres des épiceries. Les Anglois se ressent des troubles de leur patrie, même aux Indes. Toutes ces puissances voyoient avec chagrin un nouveau rival; mais aucune ne le traversoit.

Il arriva de là que les Danois, malgré la

# 198 Histoire philosophique

modicité de leurs premiers fonds, qui ne passoient pas 853263 livres, firent des affaires affez confidérables dans toutes les parties de l'Inde. Malheureusement la compagnie de Hollande prit une supériorité assez décidée, pour les exclure des marchés où ils avoient traité avec le plus d'avantage; & par un malheur plus grand encore, les dissensions qui bouleverserent le nord de l'Europe, ne permirent pas à la métropole de cette nouvelle colonie, de s'occuper d'intérêts si éloignés. Les Danois de Trinquebar tomberent insensiblement dans le mépris, & des naturels du pays, qui n'eftiment les hommes qu'en proportion de leurs richesses, & des nations rivales dont ils ne purent soutenir la concurrence. Cet état d'impuissance les découragea. La compagnie remit fon privilege, & céda fes établiffemens au gouvernement, pour le dédommager des fommes qui lui étoient dues.



### 199

### CHAPITRE XXIV.

Variations qu'a éprouvées le commerce des Danois aux Indes.

UNE nouvelle société s'éleva en 1670, fur les débris de l'ancienne. Christiern V. lui fit un présent en vaisseaux & autres effets, qui fut estimé 310, 828 livres 10 fols, & les intéressés fournirent 732, 600 livres. Cette seconde entreprise formée sans fonds fuffisans, fut encore plus malheureuse que la premiere. Après un petit nombre d'expéditions, le comptoir de Trinquebar fut abandonné à lui-même. Il n'avoit, pour fournir à sa subsistance, à celle de sa foible garnison, que son petit territoire & deux bâtimens qu'il fretoit aux négocians du pays. Ces reffources même lui manquerent quelquefois; & il fe vit réduit, pour ne pas mourir de faim, à engager trois des quatre bastions qui formoient sa forteresse. A peine le mettoit-on en état d'expédier tous les trois ou quatre ans un vaisfeau pour l'Europe avec une cargaifon médiocre.

La pitié paroiffoit le feul fentiment qu'une fituation si désespérée pût inspirer. Cependant la jalousie qui ne dort jamais, & l'avarice qui s'allarme de tout, fusciterent aux Danois une guerre odieuse. Le raja de Tanjaour, qui leur avoit coupé plusieurs fois la communication avec son territoire, les attaqua en 1689, dans Trinquebar même, à l'instigation des Hollandois. Ce prince étoit sur le point de prendre la place après six mois de siege, lorsqu'elle sur fecourue & délivrée par les Anglois. Cet événement n'eut, ni ne pouvoit avoir des suites importantes. La compagnie Danoise continua à languir. Son dépérissement devenoit même tous les jours plus grand. Elle expira en 1730.

De ces cendres naquit deux ans après, celle qui subsiste aujourd'hui. Les faveurs qu'on lui prodigua pour la mettre en état de négocier avec économie, avec liberté, sont la preuve de l'importance que le gouvernement attachoit à ce commerce. Son privilege exclusif doit durer quarante ans. Ce qui sert à l'équipement, à l'armement de ses vaisseaux. est exempt de tout droit. Les ouvriers du pays qu'elle emploie, ceux qu'elle fait venir des pays étrangers, ne sont point assujettis aux réglemens des corps de métier qui enchaînent l'industrie en Dannemarck comme dans le reste de l'Europe. On la dispense de se servir de papier timbré dans fes affaires. Sa jurisdiction est entiere sur fes employés; & les fentences de fes directeurs ne font point sujettes à revision,

à moins qu'elles ne prononcent des peines capitales. Pour écarter jusqu'à l'ombre de la contrainte, le fouverain a renoncé au droit qu'il devoit avoir de se mêler de l'administration, comme le principal întéressé. Il n'a nulle influence dans le choix des officiers civils ou militaires; & ne s'est réfervé que la confirmation du gouverneur de Trinquebar. Il s'est même engagé à ratifier toutes les conventions politiques qu'on jugeroit à propos de faire avec les puissances de l'Asie.

Pour prix de tant de facrifices, le gouvernement n'a exigé qu'un pour cent sur toutes les marchandises des Indes & de la Chine qui seroient exportées, & deux & demi pour cent fur toutes celles qui se

consommeroient dans le royaume.

L'octroi, dont on vient de voir les conditions, n'eût pas été plutôt accordé, qu'on s'occupa du foin de trouver des intéressés. Pour y parvenir plus aisement, on difringua deux especes de fonds. Le premier appellé constant, fut destiné à l'acquisition de tous les effets que l'ancienne compagnie avoit en Europe & en Asie. On donna le nom de roulant à l'autre ; parce qu'il est réglé tous les ans fur le nombre, la cargaison & la dépense des vaisseaux qu'on juge convenable d'expédier, Chaque actionnaire a la liberté de s'intéresser ou de ne pas s'intéreffer à ces armemens, qu.

font liquidés à la fin de chaque voyage. Si quelqu'un refusoit d'y prendre part, ce qui n'est pas encore arrivé, on céderoit sa place à d'autres. Par cet arrangement, la Compagnie sut permanente par son sonds constant, & annuelle par le fonds roulant.

Il paroiffoit difficile de régler les frais que devoit supporter chacun des deux fonds. Tout s'arrangea plus aisément qu'on ne l'avoit espéré. Il fut arrêté que le roulant ne feroit que les dépenses nécessaires pour l'achat, l'équipement, la cargaison des vaisseaux. Tout le reste devoit regarder le constant, qui pour se dédommager, préleveroit dix pour cent fur toutes les marchandises de l'Asie qui se vendroient en Europe, & de plus de cinq pour cent, sur tout ce qui partiroit de Trinquebar. Cette addition continuelle au fonds constant a tellement augmenté sa masse, qu'au lieu de quatre cents actions de 1125 liv. chacune qu'avoit la Compagnie, on lui en compte aujourd'hui seize cents de 1687 l. 10 f. Elle s'est fixée à ce nombre en 1755 : & depuis cette époque les droits dont s'accroissoit le fonds constant, ont servi à augmenter le dividende qui avoit été pris jusqu'alors sur les bénéfices du fonds roulant.

Il suffit d'être propriétaire d'une action pour avoir droit de suffrage dans les af-

femblées générales. Ceux qui en ont trois ont deux voix; ceux qui en ont cinq ont trois voix, & ainfi dans la même proportion jufqu'au nombre de vingt actions qui donnent douze voix, fans qu'on puiffe aller au-delà.

En renouvellant en 1772, pour vingt ans, l'octroi de la Compagnie, on a fait quelque changement à ce réglement. Il a été arrêté qu'aucun membre, quel que fût fon intérêt, ne pourroit jamais avoir au-delà de trois voix, & qu'il ne lui seroit plus permis de voter par écrit ou par procuration.



## CHAPITRE XXV.

État du commerce des Danois aux Indes.

E Dannemark fait fon commerce d'Afie dans les mêmes contrées que les autres nations de l'Europe. Ce qu'il tire de poivre, du Malabar, ne paffe pas, une année dans l'autre, foixante milliers.

Tout porteroit à croire que se affaires du Coromandel sont animées. Il y possede un excellent territoire qui, quoique de deux lieues de circonférence seulement, a une population de trente mille ames, Environ dix mille habitent Trinquedar, Il

I 6

## 204 Histoire philosophique

y en a douze mille dans une grande aldée, remplie de manufactures groffieres. Le reste travaille utilement dans quelques autres aldées moins considérables. Trois cents Danois, dont cent cinquante forment la garnison, sont tout ce qu'il y a d'Européens dans la colonie. Leur entretien ne coûte annuellement que 96000 livres; ce qui est à-peu-près le revenu

de la possession.

La compagnie y occupe peu ses facteurs. Elle ne leur expédie que deux bâtimens tous les trois ans ; & ces vaiffeaux n'emportent en tout que dixhuit cents balles de toiles communes, qui ne coûtent pas au-delà de 1500000 l. Les facteurs eux-mêmes ne favent pas profiter pour leur fortune particuliere de l'inaction où on les laisse. Toute leur industrie fe borne à prêter à gros intérêts à des marchands Indiens, les foibles fonds dont ils ont la disposition. Aussi Trinquebar, quoique fort ancien; n'a-t-il pas cet air de vie & d'opulence qu'une activité éclairée a donnée à des colonies plus modernes. Les François chassés de leurs établissemens avoient donné quelque vigueur à Trinquebar; mais leur retraite a fait retomber cette colonie dans son état languisfant. Cependant la fituation des Danois au Coromandel, est encore moins fâcheuse que dans le Bengales

Peu de tems après leur arrivée en Asie. ils firent voir leur pavillon fur le Gange. Une prompte décadence les en éloigna, & on ne les y a revus qu'en 1755. La jalousie du commerce qui est devenue la passion dominante de notre siecle, a traversé leurs vues sur Bankibasar, & ils ont été réduits à se fixer dans le voisinage. Les François qui avoient seuls appuyé le nouveau comptoir, y ont trouvé dans les malheurs de la derniere guerre un afyle, & tous les fecours de l'amirié & de la reconnoissance. Rarement il recoit des vaiffeaux directement d'Europe. Depuis 1757 on n'y en a vu que deux, dont les cargaifons réunies n'ont coûté dans le pays que 2160000 liv.

Le commerce de la Chine n'étant point fujet à tant de longueurs, à tant d'offacles, la compagnie Danoife s'y est attachée avec plus de vivacité qu'à celui du Gange ou du Coromandel, qui demandent des sonds d'avance. Elle y envoie tous les ans un, & le plus souvent deux gros vaisseaux. Les thés qui forment leur plus grand retour, se consommoient la plupart en Angleterre. L'acquisition que ce royaume a faite de l'isle du Man,qui servoit d'entrepôt à cette fraude, en sermant aux Danois ce débouché, doit naturellement diminuer le commerce qu'ils faisoient à la Chine.

Actuellement les ventes annuelles de la

compagnie s'élevent à fix millions cinq cents mille livres. Il n'est pas vraisemblable qu'elle les pousse beaucoup plus loin. Ses armemens, nous le favons, fe font facilement & à bon marché. Ses navigateurs, moins hardis que ceux de quelques autres nations, ont de la fagesse & de l'expérience. Elle trouve dans les mines de Norwege le fer qu'elle porte aux Indes. Le gouvernement lui paie à un prix trèsavantageux, le salpêtre qu'il l'oblige de rapporter. Les manufactures nationales ne sont ni en affez grand nombre ni affez favorifées, pour la gêner dans ses ventes. Tout . le Nord, & une partie de l'Allemagne, lui ouvrent, par leur situation, un débit facile. Elle a de bonnes loix, & sa conduite est digne des plus grands éloges. Peut - être n'y a-t-il pas de régie qu'on puisse comparer à la sienne, pour la probité & l'économie.

Malgré ces avantages, la compagnie Danoise languira toujours. Les consommations de ses marchandises seront nécossairement médiocres, dans une région que la nature a condamnée à la pauvreté, & que l'industrie ne peut enrichir. La métropole n'est, ni asses peuplée, ni asses pour lui fournir les moyens d'étendre son commerce. Ses sonds sont soibles & le seront toujours. Les étrangers ne consieront point leurs capitaux à un corps soumis à l'autorité arbitraire d'une

monarchie absolue. Avec une administration, dont la sagesse feroit honneur à la république la mieux constituée, il éprouvera les maux qu'entraîne la fervitude. Un gouvernement despotique eût-il les meilleures intentions, n'est jamais affez puisfant pour faire le bien. Il commence par ôter aux fujets ce libre exercice des volontés, qui est, l'ame, le ressort des nations; & quand il a brifé ce reffort, il ne peut plus le retablir. C'est la confiance qui lie les hommes, unit les intérêts, fait les affaires; & le pouvoir arbitraire est abfolument exclusif de la confiance, parce qu'il est absolument exclusif de toute sûreté.

Le projet formé en 1728, de transférer de Copenhague à Altena le fiege de la compagnie, ne pouvoit pas remédier à ces inconvéniens. L'expédition des vaisseaux auroit été à la vérité plus facile, & ils n'auroient pas été exposés au malheur de manquer leur voyage, que les glaces du Sund leur font perdre quelquefois; mais nous ne pensons pas avec les auteurs du projet que le voisinage eût déterminé Hambourg à placer ses capitaux dans une affaire pour laquelle il a toujours montré de l'éloignement. Ainsi nous ne craindrons pas de dire que l'Angleterre & la Hollande firent un acte de tyrannie inutile en s'opposant à cet arrangement domestique d'une

## 208 Histoire philosophique

puissance libre & indépendante. Leurs inquiétudes fur Ostende étoient mieux fondées.



#### CHAPITRE XXVI.

Établissement d'une Compagnie des Indes à Ostende,

Es lumieres fur le commerce & fur l'administration, la saine philosophie, qui gagnoient insensiblement d'un bout de l'Europe à l'autre, avoient trouvé des barrieres infurmontables dans quelques monarchies. Elles n'avoient pu pénétrer à la cour de Vienne qui ne s'occupoit que de projets de guerre & d'agrandissement par la voie des conquêtes. Les Anglois & les Hollandois attentifs à empêcher la France d'augmenter fon commerce, ses colonies & la marine, lui fuscitoient des ennemis dans le continent, & prodiguoient à la maifon d'Autriche des fommes immenses qu'elle employoit à combattre la France; mais à la paix, le luxe d'une couronne rendoit à l'autre plus de richesses, qu'elle ne lui en avoit ôté par la guerre.

Des états, qui par leur étendue rendroient formidable la puissance Autrichienne, bornent ses facultés, par leur situation.

La plus grande partie de ses provinces est éloignée des mers. Le fol de ses possesfions produit peu de vins, peu de fruitsprécieux aux autres nations. Il ne fournit ni les huiles, ni les foies, ni les belles laines qu'on recherche. Rien ne lui permettoit d'aspirer à l'opulence, & elle ne favoit pas être économe. Avec le luxe & le faste naturel aux grandes cours, elle n'encourageoit point l'industrie & les manufactures, qui pouvoient fournir à ce goût de dépense. Le mépris qu'elle a toujours eu pour les sciences arrêtoit ses progrès en tout. Les artistes restent toujours médiocres dans tous les pays où ils ne sont pas éclairés par les favans. Les sciences & les arts languissent ensemble, par-tout où n'est point établie la liberté de penser. L'orgueil & l'intolérance de la maison d'Autriche, entretenoient dans fes vastes domaines, la pauvreté, la fuperstition, un luxe barbare.

Les Pays-Bas même, autrefois si renommés pour leur activité & leur industrie, ne conservoient rien de leur ancien éclat. Anvers ne voyoit pas un seul vaisseau dans son port; il n'etoit plus le magasin du Nord, comme il l'avoit été pendant deux siecles. Bien loin de fournir aux nations leur habillement, Bruxelles & Louvain recevoient le leur des Anglois. La pêche si précieuse du hareng, avoit passé de Bru-

#### 210 Histoire philosophique

ges à la Hollande. Gand, Courtrai, quelques autres villes, voyoient diminuer tous les jours leurs manufactures de toiles & de dentelles. Ces provinces placées au milieu des trois peuples les plus éclairés, les plus commerçans de l'Europe, n'avoient pu, malgré leurs avantages naturels, foutenir cette concurrence. Après avoir lutté quelque tems contre l'oppression, contre des entraves multipliées par l'ignorance, contre les privileges qu'un voisin avide arrachoit aux besoins continuels du gouvernement, elles étoient tombées dans un dépérissement extrême.

Le prince Eugene, aussi grand homme d'état que grand homme de guerre, élevé au dessus de tous les préjugés, cherchoit depuis long-tems les moyens d'accroître les richesses d'une puissance dont il avoit si fort reculé les frontieres, lorsqu'on lui proposa d'établir à Ostende une compagnie des Indes. Les vues de ceux qui avoient formé ce plan, étoient étendues. Ils prétendoient que si cette entreprise pouvoit se soutenir, elle animeroit l'industrie de tous les états de la maison d'Autriche; donneroit à cette puisfance une marine, dont une partie feroit dans les Pays-Bas, & l'autre à Fiume ou à Trieste ; la délivreroit de l'espece de dépendance où elle étoit encore des subsides de l'Angleterre & de la Hollande, & la mettroit en état de se faire craindre sur les côtes

de Turquie, & jusques dans Constanti-

nople.

L'habile ministre auquel s'adressoit ce discours, sentit aisément le prix des ouvertures qu'on lui faifoit. Il ne voulut cependant rien précipiter. Pour accoutumer les esprits de sa cour, ceux de l'Europe entiere à cette nouveauté, il voulut qu'en 1717, on fit partir avec fes feuls paffe-ports deux vaisseaux pour l'Inde. Le succès de leur voyage multiplia les expéditions dans les années suivantes. Toutes les expériences furent heureuses; & la cour de Vienne crut devoir, en 1722, fixer le fort des intéressés. la plupart Anglois ou Hollandois, par l'octroi le plus ample qui eût été jamais accordé.

La nouvelle Compagnie qui avoit un fonds de vingt millions partagé en dix mille actions, parut avec éclat dans tous les marchés des Indes. Elle forma deux établissemens, celui de Coblom, entre Madras & Sadraspatan à la côte du Coromandel, & celui de Bankibasar dans le Gange, Elle proiettoit même de se procurer un lieu de relâche, & ses regards s'étoient arrêtés sur Madagascar. Elle étoit assez heureuse pour pouvoir se reposer du soin de sa prospérité fur des agens, qui avoient eu assez de fermeté pour furmonter les obstacles que la jalousie leur avoit opposés, & assez de lumieres pour se débarrasser des pieges qu'on leur avoit tendus. La richesse de ses re-

#### 212 Histoire philosophique

tours, la réputation de ses actions qui gagnoient quinze pour cent, ajoutoient à sa consiance. On peut penser que les événemens ne l'auroient pas trahie, si les opérations, qui en étoient la base, n'eussent été traversées par la politique. Pour bien développer les causes de cette discussion, il est nécessaire de reprendre les choses de plus haut.



### CHAPITRE XXVII.

Raisons qui ont amené la destruction de la compagnie d'Ostende.

LOR SQU'ISABELLE eut fait découvrir l'Amérique, & fait pénétrer jusqu'aux Philippines, l'Europe étoit plongée dans une telle ignorance, qu'on jugea d'interdire la navigation des deux Indes, à tous les fujets de l'Efpagne qui n'étoient pas nés en Caftille. La partie des pays-Bas qui n'avoit pas recouvré la liberté, ayant été donnée en 1598, à l'infante Ifabelle, qui époufoit l'archiduc Albert, on exigea des nouveaux fouverains qu'ils renonçaffent formellement à ce commerce. La réunion de ces provinces faite de nouveau, en 1638, au corps de la monarchie, ne changea rien à cette odieuse

fipulation. Les Flamands, bleffés avec raison de se voir privés du droit que la nature donne à tous les peuples, de trafiquer partout où d'autres nations ne font pas en possession légitime d'un commerce exclusif, firent éclater leurs plaintes. Elles furent appuyées par leur gouverneur, le cardinal Infant, qui fit décider qu'on les autoriseroit à naviguer aux Indes orientales. L'acte qui devoit constater cet arrangement n'étoit pas encore expédié, lorsque le Portugal brisa le joug fous lequel il gémissoit depuis si long-tems. La crainte d'augmenter le mécontentement des Portugais, que l'on espéroit de ramener, empêcha de leur donner un nouveau rival en Asie, & fit éloigner la conclusion de cette importante affaire. Elle n'étoit pas finie, lorsqu'il fut réglé en 1648, à Munster, que les sujets du roi d'Espagne ne pourroient jamais étendre leur commerce dans les Indes, plus qu'il ne l'étoit à cette époque. Cet acte ne devoit pas moins lier l'empereur qu'il ne lioit la cour de Madrid, puisqu'il ne possede les Pays-Bas qu'aux mêmes conditions, avec les mêmes obligations dont ils étoient chargés fous la domination Espagnole.

Ainsi raisonnerent la Hollande & l'Angleterre, pour parvenir à obtenir la suppression de la nouvelle compagnie, dont le succès leur causoit les plus vives inquiétudes. Ces deux alliés, qui par leurs forces

### 214 Histoire philosophique

maritimes pouvoient anéantir Ostende & fon commerce, voulurent ménager une puissance qu'ils avoient élevée eux-mêmes, & dont ils croyoient avoir besoin contre la maison de Bourbon. Ainsi, quoique déterminés à ne point laisser puiser la maison d'Autriche à la source de leurs richesses, ils se contenterent de lui faire des représentations sur la violation des engagemens les plus solemnels. Ils surent appuyés par la France, qui avoit le même intérêt, & qui de plus étoit garante du traité violé.

L'empereur ne se rendit pas à ces repréfentations. Il étoit foutenu dans fon entreprise par l'opiniatreté de son caractere. par les espérances ambitieuses qu'on lui avoit données, par les grands privileges, les préférences utiles que l'Espagne accordoit à ses négocians. Cette couronne se flattoit alors d'obtenir pour Dom Carlos l'héritiere de la maison d'Autriche, & ne croyoit pas pouvoir faire de trop grands facrifices à cette alliance. La liaison des deux cours qu'on avoit cru irréconciliables, agita l'Europe. Toutes les nations se crurent en péril. Il fe fit des ligues, des traités fans nombre, pour rompre une harmonie qui paroissoit plus dangereuse qu'elle ne l'étoit. On n'y réuffit, malgré tant de mouvemens, que lorsque le conseil de Madrid, qui n'avoit plus de tréfors à verfer en Allemagne, se fut convaincu qu'il couroit après des

chimeres. La défection de son allié n'étonna pas l'Autriche; elle parut décidée à soutenir toutes les prétentions qu'elle avoit formées, spécialement les intérêts de son commerce. Soit que cette fermeté en imposat aux puissances maritimes, soit, comme il est plus vraisemblable, qu'elles ne consultatsent que les principes d'une politique utile, elles se déterminerent en 1727 à garantir la pragmatique sanction. La cour de Vienne paya un si grand service, par le sacrifice de la compagnie d'Ostende.

Quoique les actes publics ne fissent mention que d'une suspension de fept ans , les affociés fentirent bien que leur perte étoit décidée, & que cette stipulation n'étoit là que par ménagement pour la dignité impériale. Ils avoient trop bonne opinion de la cour de Londres & des Etats généraux, pour penser qu'on eût affuré l'indivisibilité des possessions Autrichiennes pour un avantage qui n'auroit été que momentané. Cette persuasion les détermina à oublier Ostende. & à porter ailleurs leurs capitaux. Ils firent successivement des démarches pour s'établir à Hambourg, à Trieste, en Toscane. La nature, la force ou la politique ruinerent leurs efforts. Les plus heureux d'entr'eux, furent ceux qui tournerent leurs regards vers la Suede.

#### CHAPITRE XXVIII.

Idée générale de l'ancien gouvernement de Suede,

A Suede, dont les habitans fous le nom de Goths, avoient concouru au renversement de l'empire Romain, après avoir fait le bruit & les ravages d'un torrent, se perdit dans ses déserts & retomba dans l'obscurité. Ses diffensions domestiques, toujours affez vives quoique continuelles, ne lui permirent pas de s'occuper de guerres étrangeres, ni de mêler ses intérêts à ceux des autres nations. Elle avoit malheureufement de tous les gouvernemens le plus vicieux, celui où l'autorité est partagée, fans qu'aucune puissance de l'état fache précisément le dégré qui lui en appartient. Les prétentions opposées du roi, du clergé, de la noblesse, des villes, des paysans, formoient une espece de cahos qui auroit cent fois perdu le royaume, si les peuples voifins n'avoient langui dans la même barbarie. Gustave Vasa, en réunissant dans fa personne une grande partie des différens pouvoirs, mit fin à cette anarchie; mais il précipita l'état dans une autre calamité tout aussi funeste.

Cette

Cette nation, que l'étendue de ses côtes, l'excellence de ses ports, ses bois de conftruction, ses mines de fer & de cuivre, tous les matériaux nécessaires à la marine appellorent à la navigation, l'avoit abandonnée depuis qu'elle s'étoit dégoûtée de la piraterie. Lubeck étoit en possession d'enlever aux Suédois leurs productions, & de leur fournir le sel, les étoffes, toutes les marchandises qu'ils tiroient de l'étranger. On ne voyoit dans leurs rades que les vaisseaux de cette république, ni dans leurs villes d'autres magafins que ceux qu'elle

y avoit formés.

Cette dépendance blessa l'ame fiere de Gustave Il voulut rompre les liens qui enchaînoient au dehors l'industrie de ses fujets, mais il le voulut avec trop de précipitation. Avant d'avoir construit des vaisfeaux, d'avoir formé des négocians, il ferma fes ports aux Lubeckois. Dès-lors il n'y eut plus de communication entre fon peuple & les autres peuples. Cette interruption subite & entiere dans les affaires. fit tomber l'agriculture, le premier des arts dans tous les pays, & le feul qui fût alors connu en Suede. Les champs resterent en friche, aussi-tôt que le laboureur vit cesser ces demandes réitérées & continuelles, qui avoient excité jusqu'alors fon activité. Quelques bâtimens Anglois & Hollandois, qui se montroient de loin en

Tome II.

loin, n'avoient pas réveillé l'ancienne émufation, lorfque Gustave Adolphe monta sur le trône.

Les premieres années de fon regne furent marquées par des changemens utiles. Les travaux champêtres furent ranimés. On explcita mieux les mines. Il fe forma des compagnies pour la Perse & pour les Indes occidentales. Les côtes de l'Amérique septentrionale virent jeter les fondemens d'une colonie. Le pavillon Suédois répandit dans toutes les mers d'Europe du cuivre, du fer, du bois, du fuif, du gou- . dron, des cuirs, du beurre, des grains, du poiffon, de pelleteries; il recevoit en échange des vins, des eaux-de-vie, du fel, dos épiceries, toutes fortes d'étoffes.

Cette prospérité n'eut qu'un moment. Les guerres du grand Gustave en Allemagne, firent aisement disparoître une industrie naissante. Ses successeurs voulurent la relever, mais de nouveiles guerres qui durerent jusqu'à la mort de Charles XII. la firent tomber encore. Durant ce long période, les rois n'avoient d'autre but que de s'emparer du pouvoir absolu, & le gé-nie de la nation étoit entiérement tourné du côté des armes.

Les Suédois ne s'occuperent d'objets utiles, que lorsqu'ils eurent perdu toutes leurs conquêtes, & que l'élévation de la Russie ne leur laissa plus l'espérance d'en

faire de nouvelles. Les états du royaume ayant aboli le despotisme, corrigerent les abus d'une administration si vicieuse. Le passage rapide d'un état d'esclavage à la plus grande liberté, n'occasionna pas pourtant les seconsses violentes qui accompagnent ces révolutions. Tous les changemens furent faits avec maturité. Les professions les plus nécessaires, ignorées ou méprisées jusqu'alors, fixerent les premiers regards. On ne tarda pas à connoître les arts de commodité ou d'agrément. Il parut sur les sciences les plus profondes des ouvrages lumineux, qui méritent d'être adoptés par les nations même les plus éclairées. La jeune noblesse alla se former dans tous les états de l'Europe, qui offroient quelque genre d'instruction. Ceux des ciroyens qui s'étoient éloignés d'un pays depuis long-tems, ruine & dévasté, y rapporterent les talens qu'ils avoient acquis. L'ordre, l'économie politique; les différentes branches d'administration, devinrent le fujet de tous les entretiens. Tout ce qui intéressoit la république; fut murement discuré dans les assemblées générales, & librement approuvé, librement censuré per des écrits publics. On appella des lumieres de tous les côtés. Les étrangers qui apporteient quelques inventions, quelque connoiffance utile, étoient accucillis; & c'est dans ces heureuses circonstances, que les agens de la compagnie d'Ostende se présenterent



#### CHAPITRE XXIX.

Les Suédois se livrent au commerce des Indes. Sur quelle base est établi le commerce.

UN riche négociant de Stockholm, nommé Henri Koning, goâta leurs projets, & les fit approuver par la diete de 1731. On établit une compagnie des Indes, à laquelle on accorda le privilege exclusif de négocier au-delà du cap de Bonne-Espérance. Son octroi sut borné à quinze ans. On crut qu'il ne falloit pas lui donner plus de durée, foit pour rémédier de bonne-heure aux imperfections qui se trouvent dans de nouvelles entreprises, soit pour diminuer le chagrin d'un grand nombre de citoyens, qui s'élevoient contre un établissement que la nature & l'empire du climat sembloient repousser. Le desir de réunir, le plus qu'il seroit possible, les avantages d'un commerce libre & ceux d'une affociation privilégiée, firent régler que les fonds ne seroient pas limités, & que tout actionnaire pourroit retirer

221

les siens à la fin de chaque voyage. Comme les intéressés étoient la plupart étrangers, il parut juste d'assurer un bénésice à la nation, en les assujettissant à payer au gouvernement 2250 livres par Last que porteroit chaque bâtiment.

Cette condition n'empêcha pas que les actionnaires, qui bornoient à-peu-près leurs opérations au commerce de la Chine . ne partageassent de beaucoup plus gros bénéfices que ne l'avoient jamais fait aucune compagnie. Un pareil fuccès détermina les états, qui en 1746 renouvelloient le privilege, à exiger à la place de l'ancien droit, un droit de 75, 000 livres par vaisseau. La convention fut exactement remplie jusqu'en 1753 : alors les directeurs qui trouvoient leur position utile, formerent le projet de la rendre permanente en donnant une confishance fixe à l'affociation paffagere dont ils conduisoient les affaires; & ils firent adopter leur plan par la nation affemblée. Il paroissoit plus difficile de faire goûter aux actionnaires un arrangement qui engageoit leur liberté, & que les malheurs des autres compagnies devoient leur rendre plus que suspect. On les ébranla par l'espoir d'un revenu à-peu-près régulier, au lieu d'un dividende qui depuis quelques années varioit d'une maniere incroyable ; foit que ce fût un moyen imaginé pour préparer

les succés du projet; suit que ce su une fuite naturelle des révolution du commerce. Ils furent tout-à-fait déterminés; par la complaifance qu'eut le gouvernement de se contenter d'un droit de vingt pour cent sur les thés, sur les autres marchandises des Indes qui se consommeroient dans le soyaume, au lieu de 75,000 livres qu'il recevoit depuis six ans pour chaque navire. Ce nouvel ordre de choses dura jusqu'en 1766, tems auquel expiroit le privilege accordé vingt ans auparavant.

On n'avoit pas attendu ce terme, pour s'occuper du renouvellement de la compagnie. Dès le septieme de juillet 1762, il fut accordé un neuvel octroi pour vingt ans encore. Les conditions en furent plus avantagendes pour l'état, que ne l'espéroient ceux de fes membres qui n'avoient pas faivi les bénéfices de ce commerce. On lui prêta quinze cents mille francs fans intérêt, & trois millions à un intérêt de fix pour cent. Les actionnaires qui faispient ces avances, en devoient être rembourfés fuccessivement par la retenue de 112, 500 livres, qu'ils s'engageoient à payer pour chaque navire qu'ils expédieroient. Celles de leurs merchandifes qui fortiroient du royaume, furent de plus affujettles à un droit d'un quart pour cent. de leur vente, & colles qui seroient confommées dans l'intérieur du pays aux droits anciens ou à des droits nouveaux,

tels qu'ils plairoit au gouvernement de le régler. Tel est l'ordre qui subsisse de-

puis 1766.

La compagnie a établi le fiege de fes affaires à Gotenbourg, dont la position offre pour la navigation des facilités que refusoient les autres ports. Au commencement ses fonds varioient d'un voyage à l'autre. Il est reçu qu'en 1753, ils furent fixés à neuf millions, dont il n'y en eut que fix de fournis. L'opinion des gens les mieux instruits, est que le dernier arrangement les a portés réellement à dix millions. On est réduit à de simples conjectures fur ce point important. Jamais il ne fut mis fous les yeux du public. Comme les Suédois n'entroient que pour très-peu dans ce capital, on jugea convenable de dérober la connoissance de cette pauvreté. Pour y parvenir, il fut statué que tout directeur qui révéleroit le nom des intéressés ou les sommes qu'ils auroient souscrites, seroit suspendu, déposé même, & qu'il perdroit sans retour tout l'argent qu'il auroit dans cette entreprise. Cet esprit de mystere s'est perpétué. A la vérité, douze des principaux actionnaires, choifis tous les quatre ans dans une affemblée générale, recoivent réguliérement les comptes de l'administration : mais certe sureté ne paroîtra jamais suffisante à des négocians; ils trouveront toujours éton-

## 214 Histoire philosophique

nant qu'un état libre ait ouvert une pareille porte à la corruption. Le fecret , dans la politique , est comme le mensonge , il fauve pour un moment les états , & les perd à la longue. L'un & l'autre n'est utile qu'aux méchans.

Malgré quelques malheurs qu'a effuyés la compagnie, le dividende d'une année dans l'autre s'est élevé à trente-deux pour cent. Ce bénéfice n'a été fait que sur des ventes qui n'ont pas passé annuellement six millions de livres. Les onze douziemes de ces marchandises ont été portés à l'étranger, & la Suede a payé de ses productions le peu qu'elle a consommé. La soibessé de ses resourcies, lui interdisoit un plus grand luxe. On en va voir la preuve.

## \*<del>---</del>\*

## CHAFITRE XXX.

## Etat actuel de la Suede.

Quartées, à n'en compter que dix & demi par dégré, comme elle fait. Une grande partie est occupée par des lacs immenses. Son fol, affez généralement gras & argilleux, est plus difficile à cultiver que des champs fablonneux, mais il est plus fer-

tile. Les neiges prodigieuses qui le couvrent, garantissent & nourrissent ses plantes. Malheureusement les travaux de la campagne sont réduits à peu de chose, à cause de la longueur des hivers & de la briéveté des jours. Il faut d'ailleurs à des hommes plus grands & plus robustes qu'on ne les trouve ailleurs, une nourriture plus solide & plus abondante.

Ces raisons pourroient faire soupconner que la Suede ne fut jamais excessivement peuplée, quoiqu'on l'ait appellée la fabrique du genre humain. Il est vraisemblable que les nombreuses bandes qui en sortoient, & qui sous le nom si redouté de Goths & de Vandales, ravagerent, affervirent tant de contrées de l'Europe, n'étoient que des essaims de Scythes & de Sarmates, qui s'y rendoient par le Nord de l'Asie, & qui se poussoient , se remplacoient successivement. Cependant ce seroit une erreur de croire, que cette vaste contrée ait été toujours aussi déserte que nous le voyons. Des preuves historiques présentées aux derniers états, les convainquirent que leur pays avoit, il y a trois fiecles , plus d'habitans qu'aujourd'hui , quoique la religion catholique qu'on y professoit alors autorisat les cloîtres, & prefcrivît au clergé le célibat. Un dénombrement fait avec la plus grande précision, par ordre du gouvernement en 1760, prouve

## 128 Histoire philosophique

que la Suede, sans y comprendre ses posfessions d'Allemagne, qui sont pen de chose, n'a actuellement que ½, 383, 113 sujets, & que dans cette population, il y a 1, 127, 938 hommes, & 1, 255, 175 semmes. En prenant un terme moyen, c'est 345 habitans par lieue quarrée. Les deux extrêmes, sont la Gothie qui en compte 1245, & la Laponie qui n'en compte que deux.

Le nombre seroit plus grand dans toutes les provinces, si elles n'étoient continuellement abandonnées, & fouvent fans retour, par un grand nombre de ceux qui y ont pris naissance. On voit dans tous les pays des hommes, qui par curiofité, par inquiétude natutelle, & fans objet déterminé, passent d'une contrée dans une autre; mais c'est une maladie qui attaque seulement quelques individus, & ne peut être regardée comme la cause générale d'une émigration constante. Il y a dans tous les hommes un penchant à aimer leur patrie. qui tient plus à des caufes morales qu'à des principes physiques. Le goût naturel pour la société, les liaisons de sang & d'amirié, 'l'habitude du climat & du langage, cette prévention qu'on contracte si aisément pour le lieu, les mœurs, le genre de vie auxquels on est accourume; tous ces liens attachent un être raisonnable à des contrées où il a reçu le jour & l'éducation.

227

Il fant de puissans morifs pour lui faire rompre à la sois tant de nœuds, & présérer une autre terre, où tout sera étranger & nouveau pour lui. En Suede, où toute la puissance est entre les mains des états composés des disférens ordres du royaume, même de celui des paysans, on devroit plus tenir à son pays; cependant on en sort beaucoup, & il doit y avoir des raisons de cette émigration.

La classe de citoyens la plus attachée à sa patrie, est celle des laboureurs. L'agriculture fut affez florissante, avant que Gustave Vafa défendit l'exportation des grains. Depuis ce funeste édit, elle rétrograda toujours : les efforts qu'on a faits dans les derniers tems pour lui redonner de l'activité, n'ont pas eu un fuccès austi complet qu'on le desiroit. L'état achete annuellement une partie du bled nécessaire à la consommation. Ce besoin peut durer long-tems, par la difficulté d'élever de nombreux troupeaux. Il faut le; nousrir neuf mois au sec; & on manque de bras pour couper, pour ferrer la quantité de fourrages que la longueur des hivers rendroit nécessaires.

Les mines ne sont pas exposées à de pareils inconveniens. Leur exploitation sur long-teins la plus grande ressource du royaume. Elles tomberent depuis dans la dépendance des Anglois & des Hollandois, par les avances considérables que les négocians de ces deux nations faisoient à leurs. deopriétaires. Une meilleure administration les a fait successivement sortir de cette fervitude. Celles d'argent rendent annuellement à l'état quatre mille cinq cents marcs; celles de cuivre, huit mille chiffons ou lingots, dont on en exporte cinq mille cinq cents; & celles de fer, quatre cents mille chiffons, dont environ trois cents mille passent à l'étranger. Il étoit facile de multiplier les dernières, fur-tout dans les provinces boréales où abondent les bois, les eaux nécessaires pour ces travaux, & où l'hiver par fa rigueur & par fa durée favorise les charrois. Les états de 1765 ont défendu d'en cuvrir de nouvelles, sans qu'on puisse découvrir aucune raison d'économie politique, qui ait fuggéré cette prohibition. Il doit être permis de foupçonner qu'elle a pris sa source dans les intérêts particuliers & personnels de quelques membres puissans de la diete. Les manufactures n'ont pas été mieux traitées que les mines.

Jusqu'à l'heureuse révolution qui rendit à la Suede sa liberté, la nation étoit généralement habillée d'étosses étrangeres. On seniti à cette époque mémorable, l'impossibilité de faire cesser un si grand abus avec ses laines du pays extrêmement grossieres; & on sit venir d'Espagne & d'Angleterre des brebis & des beliers, qui, par les précautions qu'on a prisses, n'ont que peu dégé;

229

néré. A mesure que les troupeaux se sont multipliés, les fabriques ont augmenté, au point qu'en 1763 elles occupoient quarante-cinq mille ames. Ces progrès ont bleffé quelques citoyens qui les croyoient nuifibles à l'agriculture. Inutilement on a voulu leur faire observer que les manufactures opéroient la confommation des productions territoriales ; qu'elles multiplioient les troupeaux, & que les troupeaux fécondoient les champs; qu'il n'y avoit au plus dans l'état que huit ou neuf villes dignes de ce nom, & que leur population n'étoit relativement à celle de la campagne, que dans le rapport d'un à douze, ce qui ne fe trouvoit dans aucun autre gouvernement. Ces représentations n'ont pas été goûtées. La Diete de 1765 a adopté, par esprit de parti ou par ignorance, les vues de ceux qui vouloient renvoyer tout le monde à la charrue. Pour faire réussir ce plan, on a embarrassé l'industrie de toutes les entraves qu'il a été possible d'imaginer. Il est arrivé de là que les ouvriers ont porté leurs talens ailleurs, fur-tout en Ruffie, & que la Suede fe trouve actuellement fans manufactures.

Ses pêcheries n'ont pas eu la même deftinée. La seule qui mérite d'être envilagéb sous un point de vue politique, c'est celle du hareng. Elle ne remonte: pas au-delà de 1740. Ayant cette époque, ce pois-

fon fuvoir les côte de Suede. Il donna alors à celle de Gotenbourg, & il ne s'en est pas retiré depuis. On en exporte annuellement deux cents mille barils, qui, à raifon de vingt francs par baril, forment un objet de quatre millions de liv. Environ huit mille barils font portés dans les isles Angloises de l'Amérique. Il est bien étonnant que les François, qui ont plus d'esclaves, & moins de facilité pour les nourrir, aient négligé jusqu'à présent un moyen que tout les invitoit à adopter.

La nation Suédoise ne jouissoit pas encore de sa pêche du hareng , lorsqu'elle défendit aux étrangers d'introduire dans ses ports d'autres denrées que celles du crit de leur pays, & de transporter des marchandiles d'un port du royaume à l'autre. Cette loi célebre, connue sous le nom de placard des productions, & qui est de 1724. reflufcita la navigation, anéantie depuis long-tems par les malheurs des guerres. Un pavillon inconnu par-tout, se montra fur toutes les mers. Ceux qui l'arboroient ne tarderent pas à acquérir de l'habileté & de l'expérience. Leurs progrès parurent même à des politiques éclairés devenir trop confidérables pour un pays dépeuple. Ils penserent qu'il falloit s'en tenir à l'exportation des productions de l'état, à l'importation de celles dont il avoit befoin & abandonner le commerce pu-

rement de fret. Ce système a été vivement combattu. De grands administrateurs ont cru, que bien loin de gêner cette branche d'industrie, il convenoit de l'encourager, en aboliffant tous les réglemens qui la contrarient. Le droit exclusif de passer le Sund, fut anciennement attribué à un petit nombre de villes défignées fous le nom de Staple. Tous les ports même fitués au Nord de Stockholm ou d'Abo, furent affervis à porter leurs denrées à l'un de ces entrepôts, & à s'y pourvoir des marchandises de la Baltique, qu'ils auroient pu se procurer de la premiere main, à meilleur marché. Ces odieuses distinctions imaginées dans des tems barbares, & qui tendent à favoriser le monopole des marchands, existent encore aujourd'hui. Les spéculateurs les plus sages en matiere d'administration, defirent qu'elles soient anéanties; afin qu'une concurrence plus univerfelle, produife une plus grande activité. Personne ne fait des vœux pour l'augmentation des troupes.

Avant Gustave Vasa, tout Suédois étoit foldat. Aux cris du besoin public, le laboureur quittoit sa charriue & premoit un arc. La nation entiere se trouvoit aguerrie par des troubles civils qui ne discontimuoient pas. L'état ne souldoyoit que cinq cents thommes, qui devoient être toujours prêts à marcher. En 1542, ce soile vorps su

porté jusqu'à six mille. Les paysans chez qui l'on mettoit en quartier ces troupes, trouverent ce fardeau intolérable, & il fallut les en décharger. Pour y parvenir, on réunit au fisc les terres incultes, on les fit défricher, & on y plaça les nouveaux défenseurs de la patrie. Cette excellente institution s'est perpétuée. Les gens de guerre ne sont pas emprisonnés comme ailleurs dans l'oisiveté des garnisons. Depuis le général jusqu'au foldat, tous ont une maifon qu'ils habitent, une portion de terre qu'il font valoir comme leur propre bien. L'étendue & la valeur de ce terrein font proportionnées aux grades de milice. Cette possession qu'ils tiennent de la couronne, s'appelle Bostell, & ne s'accorde jamais que dans les domaines qui appartiennent au gouvernement. L'armée est actuellement composée de huit régimens de cavalerie, de trois régimens de dragons, de deux régimens d'hussards, de vingt - un régimens d'infanterie nationale, qui sont payés de cette maniere, & de dix régimens de troupes étrangeres qui ont une folde en argent, & qu'on place dans les provinces, dans les forteresses situées au-delà des mers; ce qui forme en tout cinquante mille hommes. Cette maffe est grossie & portée jusqu'à quatre-vingt-quatre mille hommes, par trente-quatre mille foldats de réserve qui ont aussi leurs bostels, & qui par leur institution sont destinés à remplacer ceux de l'infanterie nationale qui meurent, qui se perdent, ou qui sont faits prisonniers. Vingt vaisseaux de ligne, un nombre de frégates proportionné, & quelques galeres achevent de former les forces de la république.

Pour faire agir ces forces, l'état n'a qu'un revenu de dix-huit millions de livres. Il eft formé par un impôt fur les terres, par le produit des douanes, par des droits fur le cuivre & fur le fer, & fur le papier timbré, par une capitation & un don gratuit. C'eft bien peu pour les dépenfes de la guerre, pour les befoins du gouvernement; & encore y faur-il puifer ce qui doit fervir à l'acquittement des dettes.

Elles montoient à fept millions cinq cents mille livres, lorfque Charles XI arriva au trône. Ce Prince, économe de la maniere dont il convient aux fouverains de l'être, les paya. Il fit plus. Il dégagea plufieurs des domaines conquis en Allemagne, qui avoient été aliénés à des voifins puiffans. Il retira les diamans de la couronne, fur lesquels on avoit enprunté en Hollande des fommes confidérables. Il fortifia les places frontieres. Il fecourut ses alliés, & & arma souvent des escadres pour maintenir sa supériorité dans la mér Baltique. Les événemens qui suivirent sa mort, replongerent les affaires dans le cahos d'où

il les avoit tirées. Le désordre a été toujours en augmentant, & il s'est trouvé que l'état devoit quatre-vingt deux millions cinq cents mille livres, pour lesquelles il payoit un intérêt de quatre & demi pour cent. De cette fomme, huit millions appartiennent à l'étranger, cinq millions à une caisse d'amortissement qui fut établie pour le paiement des dettes de Charles XII, un million & demi à quelques communautés; douze millions & demi à des particuliers Suédois, & cinquante-cinq millions à la banque. Les meilleurs calculateurs prétendent que cette banque, qui appartient uniquement à l'état, & dont la nation afsemblée a seule la disposition, a autant gagné en prétant son papier aux particuliers fur des meubles ou des immeubles, que lui doit l'administration. En ce cas la république n'a réellement que le tiers de la dette dont elle paie les intérêts, dans la yue de soutenir le crédit public.

Ce crédit est d'autant plus nécessaire, que depuis la derniere guerre d'Allemagne, il ne reste pas deux millions d'especes en circulation dans tout le royaume. Tout s'y fait avec du papier. L'obligation que contractent, sous la foi du serment, ceux auxquels le dépôt en est confié, de garder un profond fecret fur tout ce qui a rapport à leurs fonctions, ne permet pas de fixer avec la derniere précision quelle

est la quantité de papier qui tient lieu d'argent. Cependant on ne craindra pas d'avancer, d'après les observateurs le plus prosondement instruits, que la masse des billets de banque monte à soixante-dix-

fept millions.

La pauvreté n'étoit pas toutefois la plus dangereuse mahadie qui, depuis quelque tems, travailloit la Suede; de plus grandes calamités la bouleversoient. L'intérêt particulier, qui avoit pris la place de l'esprit public, remplissoit de défiances, la cour, le sénat, tous les ordres de la république. On cherchoit à se détruire réciproquement avec un acharnement qui n'avoit, point d'exemple. Lorsque les moyens manquoient, on alloit les chercher au loin; & l'on ne rougissoit pas de conspirer en quelque maniere avec des étrangers contre sa patrie.

La malheureuse situation où se trouvoit réduit un état qui paroissoit libre, nourrisseit l'esprit de servitude qui avilit la plupart des contrées de l'Europe. Elles se ventoient de leurs fers, en voyant les maux
que sousser les en en voyant les maux
que sousser personne ne voulcit voir que
la Suede avoit passé d'un excès à un autre; que pour éviter l'inconvénient des volontés arbitraires; on étoit tombé dans les
désordres de l'anarchie. Les loix n'àvoient
pas su concilier les droits particuliers des

# CHAPITRE XXXI.

Le roi de Prusse forme à Embden une compagnie pour les Indes. Caractere de ce Prince. Sort de son établissement.

E Prince, dans l'âge des plaisirs, eut le courage de préférer à la molle oisiveté des cours, l'avantage de s'instruire. Le commerce des premiers hommes du fiecle . & fes réflexions, mûriffoient dans le fecret fon génie, naturellement actif, naturellement impatient de s'étendre. Ni la flatterie, ni la contradiction ne purent jamais le distraire de ses profondes méditations. Il forma de bonne heure le plan de sa vie & de son regne. On csa prédire à fon avénement au trône, que ses ministres ne scroient que ses secretaires, les administrateurs de ses finances, que ses commis, ses généraux que ses aides de camp. Des circonstances heureuses le mirent à portée de développer aux yeux des nations, des talens acquis dans la retraite. Saisiffant avec une rapidité qui n'appartenoit qu'à lui le point décisif de ses intérêts, Frédéric attaqua une puitsance qui avoit tenu ses ancêtres dans la servitude. Il gagna - sing batailles contre elle, lui enleva la

meilleure de ses provinces, & fit la paix aussi à propos qu'il avoit fait la guerre.

En cessant de combattre, il ne cessa pas d'agir. On le vit afpirer à l'admiration des mêmes peuples, dont il avoit été la terreur. Il appella tous les arts à lui. & les affocia à fa gloire. Il reforma les abus de la justice, & dicta lui-môme des loix pleines de sagesse. Un ordre simple, invariable, s'établit dans toutes les parties de l'administration. Perfuadé que l'autorité du souverain est un bien commun à tous les sujets, une protection dont ils doivent tous également jouir , il voulut que chacun d'eux eût la liberté de l'approcher & de lui écrire. Tous les instans de sa vie étoient confacrés au bien de ses peuples. Ses délasfemens même leur étoient utiles, Sesouvrages d'histoire, de morale, de politique étoient remplis de vérités pratiques, On vit régner jusques dans ses poésies des idées profondes, & propres à répandre la lumiere. Il s'occupoit du foin d'enrichir ses états ; lorsque des événémens houreux le mirent en possession de l'Oostfrise en 1744.

Embden, capitale de cette petite province, paffoit, il y a deux fiecles, pour un des meilleurs ports de l'Europe. Les Anglois, forcés de quitter Anvers, en fircat le centre de leurs liaifons avec le cortinent. Les Hollandois, après avoir afpiré long-tens & inutilement à fe l'appreprier, en étoient devenus jaloux, jusqu'à travailler à le combler. Tout indiquoit que c'étoit un lieu propre à devenir l'entrepôt d'un grand commerce. L'éloignement où étoit ce foible pays de la masse des forces Prussiennes, pouvoit exposer à quesques inconvéniens: mais Frédétic espéra que la terreur de son nom contiendroit la jalousse des puissances maritimes. Dans cette persua-fion, il voulut qu'en 1750, une compagnie pour les Indes Orientales, fût établie à Embden.

Le fonds de la nouvelle société étoit de 3, 900, 000 livres : il fut principalement formé par les Anglois & les Hollandois malgré la févérité des loix que leurs gouvernemens avoient portées pour l'empêcher. On étoit encouragé à ces spéculations, par la liberté indéfinie dont on devoit jouir. en payant au fouverain trois pour cent, de toutes les ventes qui seroient faites. L'événement ne répondit pas aux espérances, six vaisseaux partis successivement pour la Chine ne rendirent aux intéressés que leur capital, & un bénéfice de dix pour cent en fept années. Une autre compagnie, qui se forma peu de tems après dans le même lieu pour le Bengale, prit encore plus mal fes mesures, Un procès, dont vraisemblablement on ne verra jamais la fin, est tout ce qui lui reste des deux seules expéditions qu'elle ait tentées. Les commencemens de la derniere guerre ont anéanti I'un & l'autre corps.

C'est le seul échec qu'ait essuyé la grandeur du rei de Prusse. Nous n'ignorons pas qu'il est difficile d'apprécier ses contemporains : on les voit de trop près. Les princes font fur-tout ceux qu'on peut le moins se flatter de bien connoître. La renommée en parle rarement fans passion, C'est le plus souvent d'après les bassesses de la flatterie, d'après les injustices de l'envie, qu'ils sont jugés. Le cri confus de tous les intérêts, de tous les sentimens qui s'agitent & changent autour d'eux , trouble ou suspend le jugement des sages même.

Cependant, s'il étoit permis de prononcer d'après une multitude de faits liés les uns aux autres, on diroit de Frédéric qu'il fut dissiper les complots de l'Europe conjurée contre lui ; qu'il joignit à la grandeur & à la hardiesse des entreprises, un secret impénétrable dans les moyens; qu'il changea la maniere de faire la guerre, qu'on croyoit, avant lui, portée à sa perfection; qu'il montra un courage d'esprit , dont l'histoire lui fournissoit peu de modeles ; qu'il tira de ses fautes même plus d'avantages que les autres n'en favent tirer de leurs succès ; qu'il sit taire d'étonnement . ou parler d'admiration toute la terre, & qu'il donna autant d'éclat à sa nation, que d'autres d'autres souverains en recoivent de leurs

peuples.

Ce prince présente un front toujours menaçant. L'opinion qu'il a donnée de fes talens ; le souvenir sans cesse présent de fes actions; un revenu annuel de foixantedix millions; un tréfor de plus de deux cents ; une armée de cent quatre-vingt mille hommes: tout affure fa tranquillité. Malheureusement, elle n'est pas utile à ses fujets' comme elle le fut autrefois. Ce monarque continue à laisser les Juifs à la tête de fes monnoies, où ils ont introduit un très-grand défordre. Il n'a point secouru les plus riches négocians de ses provinces, que ses opérations avoient ruinés. Il a mis dans fes mains les manufactures les plus confidérables de fon pays. Ses états font remplis de monopoles, destructeurs de toute industrie. Des peuples dont il fut l'idole, ont été livrés à l'avidité d'une foule de brigands étrangers. Cette conduite a inspiré une défiance si universelle, soit au dedans, foit hors de-la Prusse, qu'il n'y a point de hardiesse à assurer que les efforts qui se font pour ressusciter la compagnie d'Embden feront inutiles.

O Frédéric, Frédéric! tu reçus de la nature une imagination vive & hardie, une curiofité fans bornes, du goût pour le travail, des forces pour le fupporter. L'étude du gouvernement, de la politique, Tome II.

de la législation occupa ta jeunesse. L'humanité par-tout enchaînée, par-tout abattue, essur les larmes à la vue de tes premiers travaux, & sembla se consoler de ses malheurs, dans l'espérance de trouver en toi son vengeur. Elle augura & bénit d'avance tes succès. L'Europe te donna le nom de roi philosophe.

Lorsque tu parus sur le théatre de la guerre, la célérité de tes marches, l'art de tes campemens , l'ordre de tes batailles étonnerent toutes les nations. On ne ceffoit d'exalter cette discipline inviolable de tes troupes, qui leur affuroit la victoire; cette fubordination méchanique qui ne fait de plusieurs armées qu'un corps, dont tous les mouvemens dirigés par une impulsion unique, frappent à la fois au même but. Les philosophes même, prévenus par l'efpoir dont tu les avois remplis, enorgueillis de voir un ami des arts & des hommes parmi les rois, applaudiffoient peut-être à tes succès sanglans. Tu fus regardé comme le modele des rois guerriers.

Il existe un titre plus glorieux; c'est celui de roi citoyen. On ne l'accorde pas aux princes, qui, confondant les erreurs & les vérités, la justice & les préjugés, les sources du bien & du mal; envisagent les principes de la morale comme des hypotheses de métaphysique, ne voient dans la raison qu'un oxateur gagé par l'intérêt. O

# . & politique. Liv. V.

si l'amour de la gloire s'étoit éteint au fond de ton cœur ! Si ton ame, épuisée par tes grandes actions, avoit perdu fon restort & son énergie! Si les foibles passions de la vieillesse vouloient te faire rentrer dans la foule des rois! Que deviendroit ta mémoire? Que deviendroient les éloges que toutes les bouches de la renommée, que la voix immortelle des lettres & des arts t'ont prodigués? Mais non : ton regne & ta vie ne seront pas un problème dans l'hiftoire, Rouvre ton cœur aux fentimens nobles. & vertueux qui firent tes premieres délices. Occupe tes derniers jours du bonheur de tes peuples. Prépare la félicité des générations futures , par la félicité de la génération actuelle. La puissance de la Prusse appartient à ton génie. C'est toi qui l'as créée, c'est toi qui la soutiens. Il faut la rendre propre à l'état qui te doit fa gloire.

fonnes & les confommations, ceffent d'étouffer également la culture & l'industrie; que les habitans de la campagne fortis d'esclavage, que ceux des villes véritable-ment libres, se multiplient au gré de leurs penchans & de leurs efforts. Ainsi tu parviendras à donner de la stabilité à l'empire que tes qualités brillantes ont illustré, ont étendu; tu seras placé dans la liste respectable & peu nombreuse des rois citoyens.

Ofe davantage : donne le repos à la terre. Que l'autorité de ta médiation, que le pouvoir de tes armes, force à la paix des nations inquietes. L'univers est la patrie d'un grand homme; c'est le théatre qui convient à tes talens : deviens le bien-

faiteur de tous les peuples.

Rien n'est grand, n'est heureux dans les monarchies, sans l'influence du maître qui les gouverne; mais il ne dépend pas uniquement d'un monarque de faire tout ce qui convient au bonheur de ses peuples. Il trouve souvent de puissans obstacles dans les opinions, dans le caractere, dans les dispositions de ses sujets. Ces opinions . ce caractere, ces dispositions, peuvent sans doute, être corrigés; mais en attendant qu'ils le foient en Elpagne, nous les re-garderons comme la principale cause du peu de fuccès qu'ont eu les projets si souvent formés pour faire prospérer le commerce des Philippines.

# **♦**——≤©=——**♦**

#### CHAPITRE XXXII.

Etablissement des Espagnols aux Philippines.

Es Philippines, anciennement connues fous le nom de Manilles, forment un archipel immense à l'Est de l'Asie. Les montagnes de ces isles sont peuplées de sauvages, qui paroissent être les plus anciens habitans du pays. Quelques rapports qu'on a cru entrevoir entre leur langue & celle du Malabar, ont fait soupçonner qu'ils pouvoient être venus de cette agréable contrée de l'Inde. Leur vie est toute animale. Ils n'ont point de demeure fixe. Les fruits. les racines qu'ils trouvent dans les bois font leur unique nourriture; & lorsqu'ils ont épuilé un canton, ils vont en dévorer un autre. Les efforts qu'on a faits pour les assujettir, ont toujours été vains parce qu'il n'y a rien de si difficile que de dompter des peuples errans.

Les plaines d'où on les a chaffés, ont été fuccellivement occupées par des colonies de Siam, de Sumatra de Borneo, de Macaslar, de Malaca, des Moluques & d'Arabie. Les mœurs de ces colons étrangers', leur religion, leur gouvernement, ne permettent pas de se méprendre sur les lieux

de leur origine.

Magellan fut le premier Européen qui reconnut ces isles. Mécontent du Portugal, sa patrie, il étoit passé au service de Charles-Quint ; & par le détroit qui depuis porta fon nom, il arriva aux Manilles en 1521. Le malheur qu'il eut d'y périr, n'auroit pas empêché vraisemblablement que fon voyage n'eût eu des fuites, si elles n'avoient été arrêtées par la combinaifon dont on va rendre compte.

Tandis qu'au quinzieme siecle les Portugais s'ouvroient la route des Indesorientales, & se rendoient les maîtres des épiceries & des manufactures, qui avoient toujours fait' les délices des nations policées, les Espagnols s'affuroient par la découverte de l'Amérique, plus de tréfors que l'imagination. des hommes n'er avoit jusqu'alors defiré. Quoique les deux nations fuivissent leurs vues d'agrandissement dans des régions bien séparées, il parut possible qu'on fe rencontrât. Leur antipathie auroit rendu cet événement dangereux. Pour le prévenir , le pape Alexandre VI. fixa en, 1493, les prétentions respectives, par une suite de ce pouvoir universel & ridicule que les pontifes s'étoient arrogé depuis plufieurs fiecles, & que l'ignorance idolâtre de deux peuples également fuperstitieux, prolongeoir encore pour affocier le ciel à leur avarice. Il donna à l'Efpagne tout le pays qu'on découvriroit à l'Ouest du méridien pris à cent lieues des Acores ; & au Portugal , tout ce qu'il pourroit conquérir à l'Est de ce méridien. Dans la fuite, les deux puissances convinrent de reculer cette ligne de démarcation à deux cents cinquante lieues plus à l'Ouest, pour assurer davantage leur tranquillité. La cour de Rome ne connoisfoit pas assez la théorie de la terre, pour sentir que les Espagnols poussant leur découverte du côté de l'Ouest, & les Portugais du côté de l'Est, c'étoit une nécessité qu'ils se rencontrassent. L'expédition de Magellan démontra cette vérité.

Les Portugais, qui, quoique navigateurs, n'avoient pas imaginé qu'on pûtparvenir aux Indes par une autre route que celle du cap de Bonne-Efpérance, furent très-étonnés d'y voir arriver les-Efpagnols par la mer du Sud. Ils craignirent pour les Moluques, fur lesquelles leursrivaux prétendoient avoir des droits ainfi que fur les Manilles. La cour de Lisbonne étoit déterminée à tout, plutôt qu'à voir échapper de se mains le commerce des épiceries. Cependant, avant de se commettre avec la seule puissance dont les forces maritimes fussent als voie de la négociation.

Ce moyen réuflit plus facilement qu'on ne l'avoit espéré. Charles-Quint, que se entreprises 'continuelles réduisoient à des besoins fréquens, consentit pour la somme de 3, 420, 000 liv. à suspendre tous les armemens pour les Moluques, jusqu'à ce que les droits respectifs eussent été éclaircis. Il s'engagea même, en cas que la décision sût favorable, à n'en tirer avantage qu'après avoir remboursé l'argent qu'il auroit touché. Depuis cet accommodement, le monarque Espagnol occupé de son agrandissement en Europe & en Amérique, perdit de vue les Indes orientales.

Philippe II reprit, en 1564, le projet de foumettre les Manilles. L'exécution en fut confiée à Michel Lopés de l'Egaspe. Il s'établit folidement à Lucon, la principale de ces isles, & jeta les fondemens de quelques colonies dans les ifles voifines, en particulier dans celle de Zebu, où Magellan avoit abordé. Ses fuccesseurs auroient vraifemblablement achevé la conquête de cet archipel, si on leur eût fourni de plus grands moyens, peut-être même s'il n'avoient été obligés d'employer le peu qu'ils. en avoient, à soutenir les Portugais dans les Moluques. La patience Hollandoife-triompha de ces efforts foibles, tardifs & peu finceres. Ils ne firent que retarder la perte des riches possessions qui en éroient l'objet; & ils laisserent la domination Cas& politique. Liv. V. 249 tillane fur les Manilles, dans un état de langueur dont elle n'est jamais fortie.



#### CHAPITRE XXXIII.

### Etat actuel des Philippines.

E nombre des Espagnols n'y passe pas trois mille : on peut compter le triple de Métis. Les uns & les autres sont chargés de contenir un million trois cents foixante & quelques mille Indiens, qui se trouverent foumis lors du recenfement de 1752. La plupart font chrétiens, & tous paient un tribut de 2 livres 13 sols. Ils sont disperfés dans neuf isles & distribués dans vingt départemens, dont celle de Lucon seule en contient douze. Sa capitale nommée dans tous les tems Manille, est située à l'embouchure d'une grande riviere dans le fond d'une baie qui a trente lieues de circuit. L'Egafpe la jugea propre à être le centre de l'état qu'il vouloit fonder, & il y fixa le gouvernement & le commerce. Gomez Perez de las Marignas l'entoura de murailles en 1590, & y bâtir le fort Saint-Jacques. Comme elle ne recoit que de petits batimens, on jugea dans la suite qu'il con-

venoit de fortifier Cavite, qui n'en est éloigné que de trois lieues, & qui lui sertde port. Il est en demi-cercle. Les vaisseaux y sont par-tout à l'abri des ventsdu Sud, mais exposés à être battus de ceux du Nord, s'ils ne rangent de fort près la terre. On y occupoit autresois dans les chantiers trois ou quatre cents Indiens. Depuis quelques années, les atteliers ont été multipliés, & il s'y construit actuellement des vaisseaux de guerre pour l'Europe.

La colonie a pour chef un gouverneur dont l'autorité subordonnée au vice-roi du Mexique, doit durer huit ans. Il a le commandement des armées. Il dispose de tous les emplois civils & militaires. Il peut diftribuer des terres aux foldats, les ériger même en fiefs. Cette puissance quoiqu'un peu balancée par l'influence que le clergé & l'inquisition ont dans tous les établissemens Espagnols du nouveau-monde, s'est trouvée si dangereuse, que pour en arrêter l'excès, on a imaginé plusieurs expédiens. Le plus utile a été celui qui regle qu'on poursuivra la mémoire d'un gouverneur mort dans l'exercice de sa charge, & que celui qui sera révoqué, ne partira qu'après que son administration aura été recherchée. Tout particulier peut porter ses plaintes. S'il a éprouvé quelque injustice, il doit être dédommagé aux dépens du pré-

#### & politique. Liv. V.

251

varicateur, qu'on condamne de plus à une amende envers le fouverain, pour l'avoir rendu odleux. Dans les premiers tems de cette fage infittution, la févérité fut poufée fi loin, que lorsque les accusations étoient graves & nombreuses, le coüpuble étoit mis en prison. Plusieurs y moururent de frayeur, & d'autres n'en fortirent que pour subir des peines rigoureuses. La corruption a fait depuis des progrès. Celui, qui succede est communément déterminé, par des sommes considérables ou par les vexations qu'il se propose de commettre, à pallier celle de son prédécesseur.

Cette collusion a formé un système suivi d'oppression. On a exigé arbitrairement des impôts. Le revenu public s'est perdu dans les mains destinées à le recueillir. Des droits excessifs ont fait dégénérer le commerce en contrebande. Le cultivateur s'est vu contrait de déposer ses recoltes dans les magafins du gouvernement. On a poussé l'atrocité, jusqu'à fixer la quantité des grains que ses champs devoient produire, jusqu'à l'obliger de les fournir au fisc, sans en être payé que dans le tems & de la maniere qu'il plairoit à des maîtres oppreffeurs. Cette tyrannie a déterminé une infinité d'Indiens à abandonner les Philippipines, où à se réfugier dans les lieux inaccessibles de ces isles. L'histoire fait monter à plusieurs millions les malheureux

que les vexations ont fait périr. Il n'est pas possible d'évaluer le nombre de ceux que l'anéantissement de la culture & des subsistances a empêché de maître. Ce qui a échappé à tant de calamités a cherché ra sureté dans l'obscurité & dans la misere. Les efforts que quelques administrateurs honnêtes ont fait dans l'espace de deux siecles, pour arrêter le cours de tant de barbaries, ont été inutiles, parce que les abus étoient trop invétérés, pour céder à une autorité subordonnée & passagere. Il n'auroit pas fallu moins que le pouvoir suprême de la cour de Madrid, pour opposer une digue suffisante au torrent de la cupidité universelle ; mais ce moyen unique n'a jamais été employé. Cette honteuse indifférence est cause que les Philippines n'ont pas été civilisées : il n'y a ni police, ni industrie. A peine sauroit-on leur nom, sans les liaifons qu'elles entretiennent avec le Mexique.

Ces liaisons, austi anciennes que l'établissement des Espagnols dans les deux Indes, se réduisent à faire passer en Amérique par la mer du Sud, les productions, les marchandises de l'Asse. Nul des objets qui forment ces riches cargaisons, n'est le produit du sol ou des manufactures de ces isles. Elles tirent la canelle de Batavia. Les Chinois leur portent des soieries, & les Anglois ou les François, les toiles blanches, les toiles peintes du Bengale & du Coromandel. Tous les peuples de l'Orient y peuvent naviguer ouvertement; mais les nations Européennes sont obligées de masquer leur pavillon. Sans cette précaution, qui n'est heureusement qu'une cérémonie vaine, elle ne seroient pas recues. De quelque port qu'aient été expédiées les marchandises, il faut qu'elles arrivent avant le départ des Galions. Celles qui viendroient après, ou ne seroient pas vendues, ou ne le seroient qu'à perte, à des négocians qui se trouveroient réduits à les garder dans leurs magafins, jufqu'à un nouveau voyage. Les paiemens se font avec de la cochenille & des piastres venues du Mexique. Il y entre austi des cauris, qui n'ont point de cours en Afrique, mais qui sont d'un usage général sur les bords du Gange. Il est rare qu'on traite directement avec les Espagnols. La plupart dégoûtés des foins pénibles du commerce mettent tous leurs biens entre les mains des Chinois, qui s'enrichissent aux dépens de ces maîtres indolens. Si, comme la cour de Madrid l'avoit ordonné en 1750, on eût forcé ces agens les plus actifs de l'Afie, à se faire baptiser ou à sortir du pays, les affaires seroient tombées dans un défordre extrême.

Il y a des politiques qui pensent que ce ne seroit pas un mal, & cette opinion

est fort ancienne. A peine les Philippines eurent-elles ouvert leur communication avecl'Amérique, qu'on parla de les abandonner, comme nuisibles aux intérêts de la métropole. Philippe II. & fes successeurs ont constamment rejeté cette proposition, qui a été renouvellée à plusieurs reprises. La ville de Séville en 1731, & celle de Cadix en 1733, ont eu des idées plus raisonnables. Toutes deux ont imaginé ce qu'il est bien étonnant qu'on n'eût pas vu plutôt, qu'il seroit utile à l'Espagne de prendre part directement au commerce de l'Asie, & que les possessions qu'elle a dans cette partie du monde, feroient le centre des opérations qu'elle y voudroit faire. Inutilement leur a-t-on opposé que l'Inde fournissant des étoffes de soiles, des toiles de coton supérieures à celles de l'Europe pour le fini, pour les couleurs, fur-tout pour le bas prix, les manufactures nationales n'en pourroient foutenir la concurrence, & feroient infailliblement ruinées. Cette objection qui peut être de quelque poids chez certains peuples, leur a paru tout-à-fait frivole, dans la position où étoit leur patrie.

En effet les Espagnols s'habillent, se meublent d'étosses, de toiles étrangeres. Ces besoins continuels augmentent nécessairement l'industrie, les richesses, la population, les forces de leurs voisins. Ceux-ci & politique. Liv. V. 255

abusent de ces avantages, pour tenir dans la dépendance la hation qui les leur procure. Ne se conduroir - elle pas avec plus de sagesse & de dignité, si elle adoptoit les manusactures des Indes? Outre l'économie & l'agrément qu'elle y trouveroit, elle parviendroit à diminuer une prépondérance, dont elle sera tôt ou tard la victime.



### CHAPITRE XXXIV.

Ce que les Philippines pourroient devenir dans des mains actives.

Es inconvéniens presqu'inséparables des nouvelles entreprises, sont levés d'avance. Les isles que l'Espagne possede sont situées entre le Japon, la Chine, la Cochinchine, Siam, Borneo, Macassar, les Moluques & à portée d'entrer en liaison avec ces différens états. Si elles sont trop éloignées du Malabar, du Coromandel & du Bengale, pour protéger efficacement les établiffemens qu'on y formeroit ; elles font d'un autre côté, si voisines de plusieurs pays que les Européens fréquentent, qu'elles en exclueroient facilement leurs ennemis en tems de guerre. D'ailleurs la distance où elles font du continent, les garantit des ravages qui les défolent, & elle les dérobe

à la tentation délicate de prendre part à ses divisions.

Cet éloignement n'empêche pas que leur subsistance ne soit assurée. A la vérité, les tremblemens de terre font fréquens aux Philippines, & les pluies ne discontinuent pas depuis juillet jufqu'en novembre; mais rien de tout cela ne nuit à leur fértilité, Il n'y a pas dans l'Afie de contrées plus abondantes en poissons, en grains, en fruits, en légumes, en bestiaux, en sagou, en cocotiers, en plantes nourrissantes de toutes les especes.

On y trouve même plusieurs objets propres au commerce d'Inde en Inde ; l'ébene. le tabac, la cire, ces nids d'oiseaux si recherchés, le bray, une espece de chanvre blanc, dont on fait des cables & des voiles; des bois de charpente & de conftruction, excellens & en abondance; les cauris, les perles, du fucre qu'on peut multiplier sans bornes, & enfin de l'or. On a des preuves incontestables, que dans les premiers tems, les Espagnols faisoient passer en Amérique, une grande quantité de ce métal, trouvé dans les rivieres par les naturels du pays. Si ce qu'ils en ramassent annuellement ne passe pas aujourd'hui mille ou douze cents livres pefant, il faut en accufer la tyrannie, qui ne leur permet pas de jouir du fruit de leur industrie. Une modération raisonnable les engageroit à reprendre leurs anciens travaux, & à se livrer à des travaux encore plus

utiles à l'Espagne.

Alors, cette couronne tirera de la colonie pour l'Europe, de l'alun, des peaux de buffles, de la casse, la fêve de Saint Ignace si utile dans la médecine, de l'indigo, du cacao qu'on y a transporté du Mexique & qui y réussit fort bien , desbois de teinture, du coton, de la fausse canelle qu'on perfectionnera peut-être, & dont, telle qu'elle est, les Chinois se contentoient avant qu'ils fréquentassent Batavia. Quelques voyageurs affurent que l'ific de Mindanao qui la produit, avoit aussi autrefois des Giroffliers. Ils ajoutent que le souverain du pays ordonna de les arracher, en difant qu'il valoit mieux qu'il le fit lui-même que s'il y étoit forcé par les Hollandois. Cette anecdote paroît bien sufpecte. Ce qu'il y a de certain, c'est que le voifinage des Moluques donne de grandes facilités pour se procurer les arbres qui produisent la muscade & le giroffle.

Les marchés étrangers fourniront à l'Efpagne, les foieries, les toiles, les autres productions de l'Asie nécessaires à sa confommation, & les lui fourniront à meilleur marché qu'à ses concurrens. Tous les peuples de l'Europe se fervent de l'argent tiré de l'Amérique, pour négocier dans l'Inde. Avant qu'ils aient pu l'y faire arriver, ces

argent a dû payer des droits considérables, faire des détours prodigieux, courir de grands risques. Les Espagnols, en l'envoyant directement de l'Amérique aux Philippines, gagneront sur l'imposition, sur le tems, sur les affurances; de sorte qu'en donnant la même quantité de métaux que les nations rivales, ils paieront réellement moins cher qu'elles.

Les transports d'argent diminueroient snême avec le tems, si on savoit élever ces isses au dégré de splendeur auquel la nature les appelle. Il faudroit pour cela rappeller dans leurs ports les nations qui les fréquentoient avant que les Espagnols les eussent envahies : faire oublier à la Chine que quarante mille de ses sujets qui s'étoient établis aux Philippines, y furent maffacrés la plupart, parce qu'ils fouffroient impatiemmenr le joug affreux qu'on leur imposoit. Les Chinois déserteroient Batavia, qu'ils trouvent trop éloigné de leur patrie, & ranimeroient dans ces ifles les arts & la culture. On les verroit bientôt suivis de beaucoup de négocians libres de l'Europe, répandus dans l'Inde , qui se regardent comme victimes du monopole de leurs compagnies. Les naturels du pays, excités au travail par les avantages inséparables de cette concurrence, fortiroient de leur indolence. Ils aimeroient le gouvernement qui s'occuperoit de leur bonheur ; ils ferangeroient en soule sous ses loix, & seroient, en peu de tems, tous Espagnols. Si nos conjectures ne sont pas vaines, une colonie, telle qu'on vient de la présenter, seroit plus utile qu'un établissement passif, qui dévore une partie des trésors de l'Amérique. La révolution est facile. On ne peut manquer de la hâter, en établissant une grande liberté de commerce, une grande liberté civile & religieuse, & une sureté entiere pour les pro-

priétés.

Cet édifice ne fauroit être l'ouvrage d'une compagnie exclusive. Depuis plus de deux fiecles que les Européens fréquentent les mers d'Asie, ils n'ont jamais été animés d'un esprit vraiement louable Envain la fociété, la morale, la politique ont fait des progrès parmi nous, ces pays éloignes n'ont vu que notre avidité, notre inquiétude, notre tyrannie. Le mal que nous avons fair aux autres parties du monde, a été quelquefois compensé par les lumieres que nous y avons portées , par de fages institutions que nous y avons établies. Les Indes ont continué à gémir dans leurs ténebres & fous leur despotisme, sans aucun effort de notre part pour les délivrer de ces fléaux terribles. Si les différens gouvernemens avoient eux - mêmes dirigé les démarches de leurs négocians libres, il est vraisemblable que l'amour de la gloire se

feroit joint à la passion des richesses, & que plus d'un peuple auroit tenté des chofes capables de l'illustirer. Des vues si nobles & si pures ne pouvoient entrer dans 
l'esprit d'aucune compagnie de négocians. 
Resservées dans les bornes étroites d'un gain 
présent, elles n'ont jamais pensé au bonheur 
des nations avec qui elles faisoient le commerce, & on ne leur a pas fait un crime 
d'une conduite à laquelle on s'attendoit.

Combien il feroit honorable pour l'Efpagne, de qui personne n'espere peut-être en ce moment de grandes choses, de se montrer fenfible aux intérêts du genre humain & de s'en occuper! Elle commence à secouer le joug des préjugés qui l'ont tenue dans l'enfance, malgré ses forces naturelles. Ses sujets n'ont pas encore l'ame avilie & corrompue par la contagion des richesses. dont leur indolence même & la cupidité de leur gouvernement, les ont heureusement fauvés. Cette nation doit aimer le bien ; elle le peut connoître, elle le feroit, fans doute, elle en a tous les moyens dans les poffessions que ses conquêtes lui ont données fur les plus riches pays de la terre. Ses vaisseaux, destinés à porter la félicité dans les contrées les plus reculées de l'Afie, partiroient de ses différens ports & se réuniroient aux Canaries, ou continueroient féparément leur chemin, fuivant les circonstances. Ils pourroient revenir de l'Inde

par le cap de Bonne-Espérance; mais ils s'y rendroient par la mer du Sud, où la vente de leur cargaison augmenteroit de beaucoup leurs capitaux. Cet avantage leur assureroit la supériorité sur leurs concurrens, qui en général naviguent à saux fret & ne portent guere que de l'argent. La riviere de la Plata leur sournioit des rafraschissemens, s'il en étoit besoin. Ceux qui pourroient attendre, ne relâcheroient qu'au Chili, ou même seulement à Juan Fernandez.

Cette isle délicieuse, qui doit son nom à un Espagnol auquel on l'avoit cédée, & qui s'en dégoûta après y avoir fait un affez long séjour, se trouve à cent dix lieues de la terre ferme du Chili. Sa plus grande longueur n'est que d'environ cinq lieues, & elle n'a pas tout-à-fait deux lieues de largeur. Dans un espace si borné & un terrein très-inégal, on trouve un beau ciel. un air pur, des eaux excellentes, tous les végétaux spécifiques contre le scorbut. L'expérience a prouvé que les grains, les fruits, les légumes, les quadrupedes de l'Europe & de l'Amérique y réuffifioient admirablement. Les côtes font fort poiffonneufes. Tant d'avantages font couronnés par un bon port. Les vaisseaux y sont à l'abri de tous les vents, excepté de celui du Nord; mais il n'est jamais assez violent, pour leur faire courir le moindre danger.

Ses commodités ont invité tous les corfaires, qui vouloient infester les côtes du Pérou, par leurs pirateries, à relâcher à Juan Fernandez. Anson, qui portoit dans la mer du Sud des projets plus vastes, y trouve un afyle également commode & fûr. Les Espagnols convaincus enfin, que leur attention à détruire les bestiaux qu'ils y avoient jetés, n'est pas une précaution fuffisante pour en écarter leurs ennemis, doivent y bâtir un fort Ce poste militaire deviendra un établissement utile, si la cour de Madrid, peut se déterminer à ouvrir les yeux. De plus grands détails feroient superflus. On ne peut s'empêcher de voir combien les idées que nous ne faifons qu'indiquer seroient avantageuses au commerce, à la navigation, à la grandeur de l'Espagne. Il n'est pas possible que les liaisons que la Russie entretient par terre avec la Chine, s'élevent jamais à la même importance.

the vicinity applies on the place of the vicinity and the place of the vicinity and the place of the vicinity of v



#### CHAPITRE XXXV.

Notions générales sur la Tartarie.

NTRE ces deux grands empires, dont la grandeur impose à l'imagination, est un espace immense, connu dans les premiers âges, fous le nom de Scythie, & depuis sous celui de Tartarie. Prise dans toute fon étendue, cette région est bornée à l'occident, par la mer Caspienne & la Perfe; au Sud, par la Perfe, l'Indof-'tan, les royaumes d'Arrakan & d'Ava, la Chine & la Corée ; à l'Est par la mer orientale; au Nord, par la mer glaciale. Une partie de ces vastes déserts, est soumise à l'empire des Chinois; une autre reçoit ses loix des Russes; la troisieme est indépendante, fous le nom de Kharisme, de grande & de petite Bucharie.

Les habitans de ces célèbres contrées, vécurent toujours de chaffe, de pêche, du lair de leurs rroupeaux; & avec un égal éloignement pour le féjour des villes pour la vie fédentaire, & pour la culture. Leur origine, qui s'est perdue dans leurs déferts & dans leurs courfes errantes n'est pas plus encienne, que leurs

usages. Il ont continué à être ce que leurs peres avoient été; & en remontant de génération en génération, on trouve que rien ne reffemble tant aux hommes des premiers âges que les Tartares du nôtre.

Ces peuples adopterent , la plupart de bonne-heure, la doctrine du grand Lama, qui réside à Putola, ville situé dans un pays qui appartient en partie à la Tartarie, & en partie à l'Inde. Cette grande contrée où les montagnes font entailées les unes fur les autres est appellée Boutan , par les habitans de l'Indostan ; Tangut, par les Tartares; Tsanli, par les Chinois; Lassa, par les Indiens audelà du Gange; & Thibet; par les Européens.

Des monumens au dessus de tout soupcon, font remonter cette religion au desfus de trois mille ans Rien n'est plus respectable qu'un culte qui eut toujours pour basse l'existence du premier Être &

la morale la plus pure.

On pense généralement que les sectateurs de ce pontife , le croient immortel; que pour entretenir cette erreur, la divinité ne se montre jamais qu'à un petit nombre de confidens; que lorsqu'elle s'offre aux adorations du peuple, c'est toujours dans une espece de tabernacle, dont la clarté douteuse montre plutôt l'ombre de

# & politique. Liv. V. 260

de ce dieu vivant que se traits; que quand il meurt, on lui substitue un autre prêtre de la même tuille, & autant qu'il est possible de la même figure; &, qu'avec le secours de ces précautions, l'illusion se perpétue, même dans les lieux où se joue cette comédie; à plus forte raison dans l'esprit des croyans éloignés de la scene.

C'est un préjugé qu'un philosophe lumineux & prosond, vient de dissiper. A. la vérité, les grands Lamas se montrent rarement, afin d'entretenir la vénération qu'ils sont parvenus à inspirer pour leur personne & pour leurs mysteres; mais ils admettent à leur audience les ambassibateurs, ils reçoivent les souverains qui viennent les vister. S'il est difficile de jouir de leur vue, hors des occasion importantes & des plus grandes solemnités; on peut toujours envisager leurs portraits continuellement sufpendus au-dessus des portes du temple de Putola.

Ce qui a donné un cours fi universel à la fable de l'immortalité des Lamas, c'est que la foi du pays, ordonne de croire, que l'esprit faint qui a animé un de ces pontifes, passe d'abord après sa mort dans le corps de celui qui est légitimement élu pour le remplacer. Cette transmigration du souffle divin, s'allie très bien avec la métempsycose, dont le système Tome II.

Tome II.

est établi de tems immémorial dans ces contrées.

La religion Lamique fit de bonne-heure des progrès confidérables. On l'adopta dans une portion du globe fort étendue. Elle domine dans tous le Thibet, dans toute la Mongalie. Les deux Bucharies, & pluficurs provinces de la Tartarie, lui font presque toralement soumises. Elle a des sectateurs dans le royaume de Cachemire, anx indes & à la Chine.

C'est de tous les cultes, le seul qui puisse se glorisser d'une antiquité très-reculée, sans mélange d'aucun autre dogme. La religion des Chinois a été plus d'une 
fois altérée par l'arrivée des divinités étrangeres & des superstitions qu'on a fait 
goûter aux dernieres classes du peuple. Les Juiss ont vu sinir leur hiérarchie, & 
démoir leur temple. Alexandre & Mahomet éteignireat, autant qu'il étoit en eux, 
le seu sacré des Guebres. Tamersan & les 
Mogols ont affoibli dans l'Inde le culte 
du dieu Branta. Mais, ni le tems, ni la 
fortune, ni les hommes, n'ont pu ébranler le pouvoir théocratique du grand Lama.

Cette stabilité, cette perpétuité, doivent être particulieres aux religions qui ont des dogmes fixes, un hiérarchie eccléfiastique bien ordonnée, & un chef suprême, qui, par son autorité, maintient ces dogmes dans leur état primitif, en

#### & politique. Liv. V. 267

condamnant toutes les opinions nouvelles. que l'orgueil feroit tenté de produire, & la crédulité d'adopter. Les Lamas avouent eux-mêmes, qu'ils ne sont pas des dieux: mais ils prétendent représenter la divinité, & avoir reçu du ciel le pouvoir de décider en dernier ressort, de tout ce qui intéresse le culte public. Leur théocratie s'étend bien aussi entiérement sur le temporel que sur le spirituel : mais les soins profanes ne leur paroissent pas mériter de les occuper; ils abandonnent toujeurs l'administration de l'état à des délégués qu'ils ont jugés dignes de leur confiance. Cet usage a fait fortir successivement de leur vaste domination plusieurs provinces. Elles font devenues la proie de ceux qui les gouvernoient. Le grand Lama, autrefois maître abfolu de tout le Thibet, n'en possede aujourd'hui que la moindre partie.

Les opinions religiens des Tartares, n'ont dans aucun tems énervé leur valeur. C'est pour arrêter les irruptions qu'ils faifoient à la Chine, que su l'êve échrétienne, cette famense muraille, qui s'étend depuis le seuve Jaune jusqu'à la mer de Kamschalka; qui est terrassée par-tout & slanquée par intervalles de grosses tours, suivant l'ancienne méthode de fortisser les places. Un pareil monument prouve qu'il y avoit alors

dans l'empire une prodigieuse population: mais il doit aussi faire présumer qu'on y manquoit d'énergie & de science militaire. Si les Chinois avoient eu du courage, ils auroient eux-mêmes attaqué des hordes errantes, ou les auroient contenues par des armées bien disciplinées; s'ils avoient su la guerre, ils auroient compris que des-lignes de cinq cents lieues ne pouvoient pas être gardées par-tout, & qu'il sufficit qu'elles fussement percées à un seul endroit, pour que le reste des fortifications devint inutile.

Auffi, les incursions des Tartares continuerent-elles jusqu'au treizieme siecle. A cette époque, l'empire sut conquis par ces barbares, que commandoit Gengiskam. Ce sceptre étranger ne sut brisé, que lorsqu'au bout de quarre-vingt-neuf ans, il se trouva dans les mains d'un prince indolent, livré aux semmes, esclave de ses ministres.

Les Tartares chaffés de leur conquête, n'établirent peint dans leur pays les loix & la police de la Chine. En repaffant la grande muraille, ils retomberent dans la barbarie, & vécurent dans leurs déferts, aufil groffiers qu'ils en étoient fortis. Cependant, joints au petit nombre de ceux qui avoient continué leur vie errante, ils formerent plusieurs hordes qui se peuplerent dans le silence, & qui, avec le tems, se fondirent dans celle des Mantchoux. Leur réunion leur inspira le projet d'envahir de

# & politique. Liv. V. 2

nouveau la Chine, qui étoit en proie à toutes les horreurs des dissensions domes-

Les mécontens étoient alors si multipliés, qu'ils formoient jusqu'à huit corps d'armée, sous autant de chefs. Dans cette confusson, les Tartares, qui, depuis longtems ravageoient les provinces septentrionales de l'empire, s'emparerent de la capitale en 1644, & bientôt après de l'état entier

Cette révolution sembla moins subjuguer la Chine, que l'augmenter d'une portion considérable de la Tartarie. Bientôt après, elle s'agrandit encore par la soumission des Tartares Mogols, célebres pour avoir sondé la plupart des trônes de l'Asie, celui de

l'Indostan en particulier.

Les vainqueurs se soumirent à la législation des vaincus ; ils dépouillerent leurs mœurs pour prendre celles de leurs esclaves. On a voulu regarder cet événement comme une démonstration de la sagesse du gouvernement Chinois. Mais n'est - il pas dans la nature que les grandes masses saffent la loi aux petites? Eh bien! c'est par une conséquence de ce principe si simple, que l'invasion de la Chine n'a rien changé, ni à ses loix, ni à ses coutumes, ni à ses usages. Les Tartares, répandus dans l'empire le plus peuplé de la terre, s'y trouverent dans un rapport moindre

que celui d'un à dix mille. Ainfi, pour qu'il en arrivât i autrement qu'il n'en est arrivê, il est fallu qu'un Tartare prévallut fur dix mille Chinois. Concevez - vous que cela str possible? Laissez-donc là cette preuve de l'excellence de l'administration Chinois, d'ailleurs assez prouvée. Et puis, ces Tartares n'avoient ni mœurs, ni coutumes, ni usages sixes. Quelle merveille qu'ils aient adopté les institutions qu'ils trouvoient bonnes ou mauvaises! Cette révolution étoit à peine sinie, que l'empire vit s'élever un nouvel ennemi, qui pouvoit devenir dangereux.



#### CHAPITRE XXXVI.

Démêles des Russes & des Chinois dans la Tartarie.

Es Ruffes, qui, vers la fin du feizieme fiecle, avoient conquis les plaines incultes de la Sibérie, étoient arrivés de défert en défert jufqu'au fieuve Amour qui les conduifoir à la mer orientale, & jufqu'à la Selenga, qui les approchoit de la Chine, dons ils avoient entendu vantes les richoffes.

Les Chinois comprisent que les courfes des Ruffes pourroient avec le tems troubler

### & politique. Liv. V. 271

leur tranquillité; & ils construisirent quelones forts pour arrêter un voifin, dont l'ambition devenoit suspecte. Alors commencerent entre les deux nations des disputes vives, touchant les frontieres. Leurs chaffeurs se chargeoient souvent; & l'on se croyoit tous les jours à la veille d'une guerre ouverte. Heureusement , les plénipotentisires des deux cours parvinrent à se concilier en 1689; les limites des deux puiffances furent posées à la riviere Kerbechi, près de l'endroit même où l'on négocioit, à trois cents lieues de la grande muraille. C'est le premier traité qu'eussent fait les Chinois, depuis la fondation de leur empire. Cette pacification offrit une autre nouveauté. On accorda aux Russes la liberté d'envoyer tous les ans une caravane à Pékin, dont les étrangers avoient été constamment éloignés, avec des précautions tout - à - fait mystérieuses. Il fut aisé de voir que les Tartares, qui s'étoient pliés aux mœurs & au gouvernement de la Chine, s'écartoient de ses maximes politiques.





#### CHAPITRE XXXVII.

Les Russes obtiennent la liberté d'envoyer une caravane à la Chine.

CETTE condescendance n'inspira pas de la modération aux Russes. Ils continuerent leurs usurpations, & bâtirent, trente leurs au-delà des limites convenues, une ville qu'ils nommerent Albassinskoi. Les Chinois s'étant pleints inutilement de cette insidélité, prirent en 1715, le parti de se faire justice. Les guerres où le Czar étoit engagé dans la Baltique, ne lui permettant pas d'envoyer des troupes à l'extrêmité de la Tartarie, la plaçe fut emportée après trois ans de siège.

La cour de Pétersbourg sut assez éclirée, pour ne se pas livrer à un ressentiment inutile. Elle sit partir en 1719, pour Pékin, un ministre chargé de ressurér roubles. La négociation réussit : mais la caravane de 1721, ne s'étant pas conduite avec plus de réserve que celles qui l'avoient précédée, il sut arrêté que dans la suire les deux nations ne traisercient ensemble que sur la frontiere. De nou-

# & politique. Liv. V. 273

velles brouilleries ont encore interrompu cette liaiton. Un commerce interlope, est tout ce qui en reste. Il est languissant; mais on doit croire que la Russie s'occupe

des moyens de le ranimer.

Les avantages qu'elle en retirera, doivent l'engager à furmonter les difficultés inséparables de cette entreprise. Cette puiffance est la feule de l'Europe qui puisse négocier sans argent avec les Chinois, & leur donner des marchandises pour des marchandifes. Avec fes riches & précieufes pelleteries, elle obtiendra toujours ce qu'ils font en possession de fournir à une grande par le du globe. Indépendemment des objets qui serviront à sa consommation, elle pourra f ire des spéculations affez étendues, sur le thé & sur la rhubarbe. Rien ne feroit plus fage & plus facile que de réexporter ces deux productions, parce qu'elles conferveront toujours, par la voie de terre, un dégré de perfection, qui se perd nécessairement à travers ces mers immenfes par où l'on nous apporte tout ce qui vient de ces contrées si reculées de l'Alie. Mais pour que ce commerce devienne quelque chose, il faut qu'il soit conduit sur des principes différens de ceux qu'on a suivi jusqu'ici.

Autrefois, il partoit tous les ans de Pétershourg, une caravane qui, après avoir traversé des déserts immenses, était reçue fur la frontiere de la Chine par quelques centaines de foldats qui l'efcortoient jufqu'à la capitale de l'empire. Là , tous ceux qui la composioient étoient renfermés dans un caravensera , où ils étoient obligés d'attendre que les Marchands Chinois vinssent leur offirir le rebut de leurs magasins. Leur traite ainsi consommée , ils reprenoient la soute de leur patrie, & se retrouvoient à Pétersbourg, trois ans après en être partis.

Dans le cours ordinaire des choses, les mauvaifes marchandifes qu'apportoit la caravane, n'auroient eu que peu de valeur : mais, comme ce commerce étoit pour le compte de la cour, & que la vente s'en faisoit toujours sous les yeux du souverain, les plus vils objets acquéroient du prix. Être admis à cette espece de foire, étoit une faveur que le despote n'accordoit guere qu'aux gens en faveur. Tous vouloient se montrer dignes de cetre distinction. On y reufliffoit en pouffant follement les encheres, & en faisant placer ainsi son nom sur la liste des acheteurs. Malgré cette honteuse émulation, les objets offerts étoient si peu importans, que leur produit, la confommation de la cour prélévée, ne s'élevoit jamais à cent mille cus. Pour rendre ces échanges dignes de quelque confidération, il foudra les abandonner à l'intelligence, à l'activité, à l'économie des particuliers.

## CHAPITRE XXXVIII.

Projets de la Russie pour saire le commerce des Indes par la Tartarie indépendante.

C'EUT été la méthode qu'il eût falsu suivre, si l'on eût réussi à établir une communication entre la Sibérie & l'Inde, par la Tartarie indépendante, comme Pierre premier se l'étoit proposé. Ce grand prince, toujours occupé de projets, vouloit former cette liaison par le Sirth, qui arrose le Turkestan, & il envoya, en 1719, deux mille cinq cents hommes, paur s'emparer de l'embouchure de cette riviere.

Elle n'exifoir plus. Les eaux avoient été détournées & conduites par différens canaux dans le lac Atall. C'étoit l'ouvrage des Tartares Usbecks, qui avoient pris ombrage des obfervations répétées qu'ils avoient vu faire. Un incident fi fingulier détermina les Ruffes à reprendre la route d'Aftracan, d'où ils étoient partis. Il fallur que la cour de Pétersbourg se contentat des liaisons qu'elle entretenoir aux Indes par la mer Caspienne.





#### CHAPITRE XXXIX.

Liaisons de la Russie avec les Indes par la mer Caspienne.

ELLE fut dans les fiecles les plus reculés, la voie par où le nord & le midi communiquoient ensemble. Les régions voisines de ce Lac immense, aujourd'hui trèspauvres , très-dépeuplées , très - barbares, offrent à des yeux savans des traces d'une ancienne splendeur, qu'il n'est pas pessible de contester. On y découvre encore teus les jours des monnoies frappées au coin des premiers califes. Ces monumens & d'autres aussi authentiques, donnent de la vraisemblance au naufrage de quelques Indiens fur les côtes de l'Elbe, dutems d'Auguste qu'on a toujours régardé comme fabuleux, malgré l'autorité des écrivains contemporains qui le rapportoient. On n'a jamais compris comment des hibitans de l'Inde . auroient pu naviguer fur les mers Germaniques. Mais, comme l'observe M. de Voltaire, il n'étoit pas plus étrange de voir un Indien trafiquer dans les pays feptentrionaux', què de voir un Romain paffer dans l'Inde per l'Arabie. Les Indiens all ient en Perse, s'embarquoient sur la mer d'Hir-

# & rolitique. Liv. V.

canie, remout ient le Volga, pénétroient dans la gran le Permie par le Kama, & de là pouvo ent aller s'embarquer fur la mer du Nord ou fur la Baltique. Il y eur, de tout tems, des hommes entreprenans.

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, les Anglois n'eurent p.s plutôt découvert Archangel, au milieu du seizieme siecle, & lié un commerce avec la Russie, qu'ils formerent le projet de s'ouvrir à la faveur du Volga & de la mer Caspienne, une route en Perfe beaucoup plus facile & plus courte que celle des Portugais, obligés de faire le tour de l'Afrique & d'une partie de l'Afie, pour se rendre dans le golfe Perfique. Ils y étoient d'autant plus encouragés, que la partie feptentrionale de la Perse, qui baigne la mer Caspienne, a des productions bien plus riches que la méridionale. Les foies du Schirvan, du M. nzeradan , & plus p. reiculiérement celles du Ghilan, font les meilleures de l'Orient, & p uvoient fervir à élever d'excellentes m nuf ctures. Mais le commerce des Anglais n'était pas encore affez farmé, pour furmonter les obstacles que devoit trouver une entreprise si vaste & si compliquée.

Les difficultés n'effrayerent pas quelques années après un duc de Holftein, qui avoit établi dans ses états des sobriques de soie. Il vouloit en tirer les matieres premieres de la Perse, où il envoya des ambassadeurs qui périrent sur la mer Caspienne.

Lorsque la France se fut apperçue de l'instinence du commerce dans la balance de la politique, elle eut envie de faire arriver dans ses ports les soies de la Perse par la Russie. La funeste passion des conquêtes sit oublier ce projet comme tant d'autres, imaginés par quelques hommes éclairés, pour la prospérité de ce grand empire.

Il n'étoit pas possible que Pierre premier, guidé par son génie, par son expérience, & par les étrangers qui le fervoient de leurs lumieres, ne fentît à la fin, que c'étoit à ses peuples qu'il appartenoit de s'enrichir par l'extraction des productions de la Perse, & de proche en proche de celles des Indes. Aussi ce grand prince n'eut-il pas plutôt vu commencer les troubles qui ont bouleversé l'Empire des Sophis, qu'il s'empara, en 1722, des fertiles contrées qui bordent la mer Caspienne. La chaleur du climat, l'humidité du fol, la malignité de l'air firent périr les troupes chargées de conserver ces conquêtes. Cependant la Russie ne se détermina à abandonner les provinces usurpées, que, lorfqu'en 1736, elle vit Koulican victorieux des Turcs, en état de les lui arracher.

La cour de Pétersbourg avoit perdu de vue le commerce de cette région, lorsqu'un Anglois, nommé Elton, forma, en 1741, le projet de le donner à sa nation. Cet homme entreprenant servoit en
Russie. Il conçut se dessein de faire pasfer par le Volga & par la mer Caspienne
des draps de son pays, dans la Perse,
dans le nord de l'Indostan, & dans une
grande partie de la Tartarie. Par une suite
de ses opérations, il devoit recevoir en
échange de l'or & les marchandises que les
Arméniens, mattres du commerce intérieur
de l'Asse, faisoient payer un prix excessif.
Ce plan su daopté avec chaleur par la
compagnie Angloise de Moscovie, & le ministere Russe les avorssa.

Mais à peine l'aventurier Anglois avoitil ouvert la carriere, que Koulican, auquel il falloit des infirumens hardis & actifs pour feconder. fon ambition, réuffit à l'attacher à fon fervice, & à acquérit par fon moyen l'empire de la mer Cafpienne. La cour de Pétersbourg, aigrie par cette trahifon, révoqua, en 1746, tous les privileges qu'elle avoit accordés, mais c'étoit un foible remede à un fi grand mal. La mort violente du tyran de la Perfe, étoit bien plus propre à raffurer les esprits.

Cette grande révolution, qui replongeoit plus que jamais les états du Sophi dans l'anarchie, fit repaffer dans les mains des Ruffes le fceptre de la mer Caspienne. C'étoit un préliminaire nécessaire pour ouvrir le commerce avec la Perse & avec les In-

### 280 Histoire philosophique

des, mais il ne suffisit pas pour le faire réussir. Les Arméniens opposcient au succès une barriere presque insurmontable. Une nation active, accoutumée aux usages de l'Orient, en possession de gros capitaux, vivant avec une économie extrême, ayant des liaisons toutes formées de tems immémorial, descendant aux moindres détails. s'élevant aux p.us vastes spéculations : une telle nation ne pluvoit pas être aisément fupplantée. La cour de Pé ersbourg ne l'efpéra pas ; & elle prit le sage par i d'attirer à Astracan une colonie de ce peuple ruse, labórieux & riche. C'est p r ses mains qu'ont toujours paffé, que paffent encore les marchandifes de l'Afie, qui arrivent par cette voie aux Ruffes. Cette importation est peu de chose, & ne peut, de longtems, beaucoup augmenter; à moins qu'on ne trouve le secret d'ouvrir des débouchés à la réexportation. Pour perter la vérité de cette affertion jusqu'a l'évidence, il suffira de jeter un coup-d'œil rapide sur l'état actuel de la Russie.



# CHAPITRE XL.

Etat de l'empire de Russie, avec les moyens de le rendre slorissant.

ET empire, qui, comme tous les autres, a eu de foibles commencemens, est devenu avec le tems le plus vaste de l'univers. Son étendue d'Orient en Occident, est de deux mille deux cents licues, & d'environ huit cents du fud au nord.

Pluseurs membres de ce colosse, n'ont jamais eu de gouvernement, n'en ont pas encore. Celui que la violence ou les circonstances ont rendu le chef des autres, a toujours été conduit par des principes Asiatiques, c'est-à-dire, oppresseurs ou arbitraires. On ne s'y est rapproché des usage de l'Europe, que par l'institution d'un corps
de noblesse.

Telle est sans doute la cruse principale qui a empêché l'espece humaine de se multiplier sur ce soi immense. Par le dénombrement de 1747, il ne s'y est trouvé que 6,646,390, personnes qui payassent la capitation; & tous les mâles étoient compris dans le rôle, depuis l'enfant qui vient de naître jusqu'au vieillardle plus décrépit. En

#### 282 Histoire philosophique

supposant le nombre des femmes égal à ceiui des hommes, on verra qu'il y a en Russies 3, 292, 780 esclaves. Il faut ajouter à ce calcul les oudres de l'empire qui ne sont pas affujettis à ce honteux impôt: l'état militaire qui monte à deux cents milte hommes, la noblesse & le clergé qu'on évalue au même nombre; les habitans de l'Ukraine & de la Livonie qui ne passent pas douze cents mille. Alors il se trouvera que la population fixe de la Russie, ne s'éleve qu'à 14, 892, 780 personnes des deux sexes.

Il seroit également inutile & impossible de faire le dénombrement des peuples errans dans ces vastes déserts. Comme ces hordes de Tartares, de Sibériens, de Samoyedes, de Lapons, d'Ostiacks, ne sauroient contribuer à la richesse, à la forendeur d'un état, ils doivent être comptés

pour rien, ou pour peu de chose.

Lorsque la population est foible, les revenus de l'Empire ne sauroient être considérables. A l'élévation de Pierre premier au trône, les impositions ne rendoient au sisc que vingt-cinq millions. Il les sit monter à soixante-cinq. Depuis sa mort ils n'ont augmenté que peu; & cependant les peuples fuccombent sous un fardeau qui est au dessis de leurs forces énervées par le despotisme.

Tout invite la Russie à semédier à ce

défaut de population & de richesses. Elle n'y réustra que par l'agriculture. On feroit des efforts inutiles pour l'encourager dans les provinces les plus septentrionales. Aucune production ne peut prospérer dans ces déserts glacés. Ce sera toujours avec des oiseaux, des positions, des bêtes fauves, que se nourriront, que s'habilleront, que paieront leur tribut, les habitans dispersés de loin en loin dans ce climat dur & sauvage.

A mesure qu'on s'éloigne du Nord ; la nature devient moins avare en hommes & en productions. Cependant tout languit fur un territoire immense, faute de bras & de moyens. Ce sol attend sa prospérité des lumieres, de l'indulgence, des secours du gouvernement. L'Ukraine obtiendra une

attention particuliere.

Cette vaste contrée, qui, après avoir été dans la dépendance de la Porte & de la Pologne, est venue se perdre dans les possibilités du Czar, est peut -être le pays le plus sécond du monde connu. La Russie en tire la plupart de ses confommations, la plupart des objets de son commerce; & elle n'en obtient pas la vingtierae partie de ce qu'on pourroit lui demander. Les Cosaques qui l'habitoient ont péri la plupart dans des expéditions meurtrieres. On a voulu les remplacer par des Ostiaques & des Samoyedes; mais ne voyoit-on pas que

#### 284 Hiftoire philosophique

ees hommes, par leur petitesse ou leur dissormité, abbattardiroient sans fruit une race grande, robuste, & courageuse? il seroit facile & rassonnable, d'attirer les Moldaves & les Valaques, qui sont unis à la Russe par les liens de la même religion, & qui la regardent comme le siege de l'empire Grec.

Rien n'avanceroit plus la culture que l'exploitation des mines. La nature en a formé dans plusieurs provinces; mais elle les a comme prodiguées à la Sibérie, quoique ce soit une contrée basse, & que le terrein y foit humide & marécageux. Le fer qu'on en tire est fort supérieur à celui des autres parties de la Russie, égal à celui de la Suede même. Ce travail occuperoit des hommes, que rien n'occupe, & fourniroit d'excellens instrumens d'agriculture a de malheureux esclaves, trop souvent réduits à fouiller avec du bois, une terre forte & 1ébelle. A l'extraction du fer, on ajouteroit celle de ces précieux métaux, qui enflamment si fort la cupidité de tous les hommes & de tous les peuples, & que la Sibérie possede exclusivement. Ses minos d'argent, près d'Argun, sont connues trèsanciennement; & l'on a découvert depuis peu des mines d'argent & d'or , dans le pays des Baskirs. Il est des nations auxquelles il conviendroit de négliger, de combler ces fources de richetles. Il n'en

est pas ainsi de la Russie, où toutes les provinces intérieures sont dans un tel état de pauvreté, qu'on y connoît à peine ces signes de convention qui représentent toutes choses dans le commerce.

Celui que les Ruffes ont ouvert avec la Chine, avec la Perfe, avec la Turquie, avec la Pologne, a prefqu'uniquement pour bafe, les fourrures d'hermines, de zibelines, de loups blancs, de renards noirs, que fournit la Sibérie. Il y a telle peau, qu'à raifon de la fineffe, de la longueur, de la couleur, du luftre de fon poil, le caprice des confommateurs a porté a un prix qu'on a peine à croire. Ces lizifons pourroient devenir plus confidérables, & s'étendre à de nouveaux objets.

Cependant ce feroit toujours fur les coces de la mer Balrique, que se feroient les plus grands enlevemens des productions du pays. Rarcment les voit on passer par les mains des négocians Russes. Ils manquent généralement de connoissances, de fonds, de crédit & de liberté. Ce sont des maisons étrangeres, qui reçoivent, qui expédient les marchandises.

Il n'est point d'état aussi heureusement situé pour étendre son commerce. Presque toutes les rivieres y sont navigables. Pierre premier voulut que l'art secondàt la nature, & que divers canaux joignissent ces seuves les uns aux autres. Les plus importans font achevés. Il y en a qui n'ont pas encore atteint leur perfection ; quelques-uns même dont on n'a fait que donner le plan. Tel est le grand projet de réunir la mer Caspienne au Pont-Euxin, en creusant un canal du Tanaïs au Volga.

Malhoureusement ces moyens, qui rendent si facile la circulation des denrées dans tout l'intérieur de la Russie, & qui font accompagnés d'une communication aifée avec toutes les parties du globe, font rendus inutiles par des entraves que l'in-dustrie ne sauroit vaincre.

Le gouvernement a concentré dans fes mains la vente & l'achat des productions les plus importantes. Tant que ce monopole durera, les opérations de commerce feront nécessairement infidelles & languisfantes. Le facrifice de ce revenu destructeur, contribueroit à la prospérité publique; mais n'y fuffiroit pas, fans la réduction des troupes.

A l'élevation de Pierre premier au trône, l'état militaire de la Russie se réduisoit à quarante mille strelits, indisciplinés & féroces, qui n'avoient du courage que contre les peuples qu'ils opprimoient, contre le fouverain qu'ils déposoient ou qu'ils masfacroient au gré de leur caprice. Ce grand Prince cassa cette milice séditiense, & parvint à former un état de guerre, modelé fur celui du reste de l'Europe.

Malgré la bonté de ses troupes, la Rusfie est, de toutes les puissances, celle qui doit éviter la guerre avec le plus de foin. La fureur de se donner de l'influence dans les affaires de l'Europe ne doit pas l'entraîner loin de ses frontieres; elle n'y pourroit agir fans subsides; & il seroit contre toute raison qu'un état, dont la population n'est que de six personnes par lieue quarrée, songeât à vendre son sang. L'accroissement d'un territoire déjà trop étendu ne doit pas la pousser plus vivement aux hostilités. Jamais l'empire ne parviendra à recueillir le fruit des créations de fon réformateur, à former un état contigu & ferré, à devenir un peuple éclairé & floriffant ; à moins qu'il n'abdique la manie si dangereuse des conquêtes, pour se livrer uniquement aux arts de la paix. Aucun de ses voisins ne peut le forcer à s'écarter de cet heureux système.

Du côté du Nord , l'empire est mieux gardé par la mer Glaciale , qu'il ne le seroit par des escadres ou des sorteresses.

Un bataillon & deux pieces de campagne, disperseroient toutes les hordes de Tartares qui pourroient remuer vers l'Orient.

Quand la Perse sortiroit de ses ruines, ses efforts iroient se perdre dans la mer Cafpienne & dans l'immonse désert qui la sépare de la Russie. pour arriver aux Indes orientales, découvrirent le port d'Archangel. Ayant remonté la Duina, ils arriverent à Moscou, & y jeterent les fondemens d'un nouveau commerce.

Il ne s'étoit pas cuvert d'autre porte de communication pour la Russile, quand Pierre I. entreprit d'attirer sur la mer Bultique les navigateurs qui fréquentoient la mer Blanche, & de procurer aux productions de son empire un débouché plus étendu, plus avantageux. Son esprit de création le porta bientôt plus loin. Il eut l'ambition de devenir une puissance maritime; & ce stut à Cronstadt, qui sex de port à Pétersbourg,

qu'il plaça ses flottes.

La mer n'est pas assez large devant le baffin du port. Les bâtimens qui veulent y entrer, font violemment pouffés par l'impétuofité de la Neva, fur les côtes dangereuses de la Finlande. On y arrive par un canal si rempli d'écueils , qu'il faut un tems fait exprès pour les éviter. Les vaisfeaux s'y pourriflent vîte. L'expédition des escadres est retardée plus long-tems qu'ailleurs, par les glaces. On ne peut fortir que par un vent d'Est, & les vents d'Ouest régnent la plus grande partie de l'été dans ces parages. Un dernier inconvenient, c'est qu'on ait été réduit à placer les chantiers à Pétersbourg, d'où les vaisseaux n'arrivent à Cronstadt, qu'après avoir passé avec de

Tome II. N

grands dangers, un bas fond qui se trouve au milieu du sleuve.

Si Pierre I. n'avoit eu cette prédilection aveugle, que les grands hommes ont, comme les hommes ordinaires, pour les lieux qu'ils ont créés, on lui eût fait ailément comprendre que Cronstad & Pétersbourg n'avoient pas été formés pour être l'entrepôt de ses forces navales, & que l'art n'y pouvoit pas forcer la nature. Il auroit donné la préférence à Revel, qui se refusoit beaucoup m ins à cette importante defination. Peut-être ses réflexions l'auroient-elles conduit à voir, que la position de son empire ne l'appelloit pas à ce genre de puisfance.

En effet, la Russie a peu de côtes; la plupart ne sont pas peuplées, & aucune ne naviguera jamais, à moins que le gouvenement ne change. Où trouver donc des hommes capables de conduire des vaisseaux de guerre?

Cependant Pierre I. vint à bout de créer une marine. Une passion que rien n'arrêtoit, lui fit surmonter des obstacles qu'on croyoit invincibles; mais ce sut avec plus d'éclat que d'utilité. Si ses successeurs sont jamais touchés du bien de leur empire, ils renonceront à la vaine gloire de montrer leur pavillon dans des parages éloignés, ou il n'a pas à protéger un commerce qui ne se fait que dans les rades nationales, qui ne s'y fait même que par des négocians étrangers. Alors changeant de système, la Russie épargnera les frais que lui coûtent inutilement trente-fix ou quarante vaisseaux de guerre, & se réduira à ses galeres qui suffisent à sa défense, qui la mettront même en état d'attaquer toutes les puissances de la Baltique, si les circonstances l'exigeoient jamais.

Ces galeres font de différentes grandeurs: on en difpose quelques-unes pour la cavalerie, & un plus grand nombre pour l'infanterie. Comme ce font les foldats, tous infiruits à manier la r.me, qui forment eux-mêmes les équipoges, il n'y a ni retardement ni dépense à craindre. On jette l'ancre toutes les nuits, & le débarquement se fait où l'on est le moins attendu.

La descente exécutée, les troupes tirent les galeres à terre, & en forment un camp retranché. Une partie de l'armée est chargée de sa garde, le reste se répand dans le pays qu'on veut metre à contribution. L'expédition faite, on se rembarque, pour recommencer ailleurs le ravage & la destruction. Combien d'expériences ont démontré l'efficacité de ces armemens!

Les changemens que nous avons indi-

qués font indispensables pour rendre la Russie florissante, mais ne sauroient suffire. Pour donner à cette prospérité quelque confistance, il faut donner de la stabilité à l'ordre de la fuccession. La couronne de cet empire fut long-tems héréditaire; Pierre I. la rendit patrimoniale: elle est devenue élective à la derniere révolution. Cependant toute nation veut favoir à quel titre on lui commande; & le titre qui la frappe le plus est celui de la naissance. Otez aux regards de la multitude ce figne visible, & vous remplirez les états de révoltes & de dissenfions

Mais il ne fuffit pas d'offrir aux peuples un souverain qu'ils ne puissent pas connoître. Il faut que ce souverain les rende heureux; ce qui est impossible en Russie, à moins qu'on n'y change la forme du

gouvernement.

L'esclavage civil est la condition de tous les fujets de cet empire, qui ne font pas nobles : ils font à la disposition de leurs barbares maîtres, comme le sont ailleurs les troupeaux. Entre ces esclaves, les plus maltraités font les cultivateurs; ces hommes précieux, dont, fous des climats plus fortunés, on a chanté avec tant d'enthousiasme le repos, le bonheur & la liberté.

L'esclavage politique est celui dans le-

## & politique. Liv. V. 293

quel est tombée toute la nation, depuis que les souverains ont établi l'autorité arbitraire. Parmi les sujers qu'on regarde comme libres dans cet empire, i l'en est aucun qui ait la surcté morale de sa personne, la propriété constante de ses biens, une liberté, qu'il ne puisse perdre que dans des cas prévus & déterminés par la loi.

On occupe depuis long-tems l'Europe du projet d'un code, qui doit donner une législation à la Russie. L'auguste princesse qui la gouverne a très-bien fenti, qu'il falloit que les peuples approuvaffent euxmêmes les loix qu'ils doivent fuivre, pour qu'ils les respectassent & les chérissent comme leur propre ouvrage. Mes enfans, a-t-elle dit aux députés de toutes les villes de son vaste empire, pesez avec moi l'in-, térêt de la nation; formons ensemble un corps de loi qui établisse solidement la félicité publique. Mais que sont des loix sans magistrats? Que sont des magistrats dont le despote peut réformer les jugemens selon fon caprice, ou qu'il peut même punir de les avoir rendus ?

Sous un tel gouvernement, il ne fauroit exifter de lien entre les membres & leur chef. S'il est toujours redoutable pour eux, toujours ils font redoutables pour lui. La force publique dont il abuse pour les écraser, n'est que le produit des forces particulières de ceux qu'il opprime. Le défespoir, ou un sentiment plus noble, peuvent à chaque instant les tourner contre lui.

Le respect qu'on doit à la mémoire d'un aussi grand hommeque Pierre I, ne doit pas empêcher de dire, qu'il ne lui fut pas donné de voir l'ensemble d'un état bien constitué. Il étoit né avec du génie. On lui inspira l'amour de la gloire. Cette passion le rendit actif, patient , appliqué, infatigable, capable de vaincre les difficultés que la nature, l'ignorance, l'habitude, l'opiniâtreté, opposoient à ses entreprises. Avec ces vertus, & les étrangers qu'il appella à lui, il réussit à créer une armée, une flotte, un port. Il fit plusieurs réglemens nécessaires pour le fuccès de ses hardis projets; mais quoique les voix de la renommée lui aient prodigué de toutes parts le sublime titre de légissateur, à peine publia-t-il deux ou trois loix, qui même portoient l'empreinte d'un caractere féroce. On ne le vit pas s'élever, jusqu'à combiner la félicité de ses peuples avec fa grandeur perfonnelle. Apres fes magnifiques établiffemens, la nation continua à languir dans la pauvreté, dans la fervitude & dans l'oppression. Il ne voulut rien relâcher de son despotisme, il l'aggrava peut-être, & laissa à ses successeurs cette idée atroce & destructive, que les sujets ne font rien, & que le fouverain est tout. Depuis sa mort on n'a cessé de répéter

### & politique. Liv. V.

que la nation n'étoit pas encore affez éclairée, pour qu'on pût rompre utilement fes fers. Courrifans flatteurs, minifres infideles, apprenez que la liberté est le premier droit de tous les hommes; que le foin de la diriger vers le bien commun, doit être le but de toute société raisonnablement ordonnée; & que le crime de la force, est d'avoir privé la plus grande partie du globe de cet avantage naturel.

Catherine, qui paroît avoir porté fur le trône l'ambition des grandes choses, commence à comprendre, que des ravages dans les déserts de la Moldavie, & dans quelques isles sans désense, achetés par le sans de deux ou trois cents mille hommes, ne rendront pas son nom cher & vénérable à la postérité. On la voit occupée à faire naître chez un peuple abruti par l'esclavage, le fentiment de la liberté. R'éustra-t-elle à l'égard de la génération actuelle ? c'est un problème. Pour les races surures, voici peut-être les moyens qu'il conviendroit d'employer.

Il faut choifir la province la plus féconde de l'empire, y bâtir des maifons, les pourvoir de toutes les chofes nécessaires à l'agriculture, attacher à chacune une portion de terre. Il faut appeller des hommes libres des contrées policées, leur céder en toute propriété l'afyle qu'on leur aura préparé, leur affurer une subbsitance pour trois

ans, les faire gouverner par un chef qui n'ait aucun domaine dans la contrée. Il faut accorder la tolérance à toutes les religions, & par conféquent permettre des cuires particuliers & domestiques, & n'en point permettre de public.

C'est de-là que le levain de la liberté s'étendra dans tout l'empire : les pays voinins verront le bonheur de ces colons , & ils voudront être heureux comme eux. Jeté chez des sauvages , je ne leur dirois pas, construisez une cabane qui vous assure une retraite contre l'inclémence des saisons, ils se moqueroient de moi ; mais je la bâtirois. Le tems rigoureux arriveroit , je jouirois de ma prévoyance ; le sauvage le verroit , & l'année suivante il m'imiteroit. De ne dirois pas à un peuple estave , sois libre ; mais je lui mettrois devant les yeux les avantages de la liberté, & il la desireroit.

Je me garderois bien de charger mes transfuges des premieres dépenses que j'urrois faites pour eux. Je me garderois bien davantage de rejeter sur les survivans, la dette prétendue de ceux qui mourroient sans l'avoir acquittée. Cette politique seroit aussi fausse qu'inhumaine. L'homme de vingt, de vingt-cinq, de trente ans, qui vous porte en don sa personne, ses forces, ses talens fa vie, ne vous gratise-til pas affez, Faut-il qu'il vous paie la rente du don

## & politique. Liv. V.

qu'il vous fait ? Lorsqu'il sera opulent, alors vous le traiterez comme votre sujet; encore attendrez-vous la troiseme ou quatrieme génération, si vous voulez que votre projet prospere, & amener vos peuples à une condition dont ils auront eu le tems de connoître les avantages.

Dans ce nouvel ordre de personnes & de choses, où les intérêts du monarque ne feront plus que ceux de fes fujets, il faudra pour donner des forces à la Russie, tempérer l'éclat de fa gloire; facrifier l'influence qu'elle a pris dans les affaires générales de l'Europe ; réduire Pétersbourg , devenu mal-à-propos une capitale, à n'étre qu'un entrepôt de commerce : tranfporter le gouvernement dans l'intérieur de l'empire. C'est de ce centre de la domination qu'un fouverain fage, jugeant avec connoissance des besoins & des resfources, pourra travailler efficacement à lier entr'elles les parties trop détachées de ce grand état. De l'anéantissement de tous les genres d'esclavage, il sortira un tiers état, fans lequel il n'y eut jamais chez aucun peuple, ni arts, ni mœurs, ni lumieres.

Jusqu'à cette époque, la cour de Ruffie fera des efforts inutiles pour éclairer les peuples, en appellant des hommes célebres de toutes les contrées. Ces plantes exoitques périront dans le pays, comme les plantes étrangeres périssent dans nos ferres. Inutilement on formera des écoles & des académies à Pétersbourg; inutilement on enverra à Paris & à Rome les éleves fous les meilleurs maîtres. Ces jeunes gens, au retour de leur voyage, seront forcés d'abandonner leur talent, pour se jeter dans des conditions subalternes qui les nourriffent. En tout, il faut commencer par le commencement ; & le commencement est de mettre en vigueur les arts méchaniques & les classes basses. Sachez cultiver la terre, travailler des peaux, fabriquer des laines, & vous verrez s'élever rapidement des familles riches. De leur sein fortiront des enfans, qui, dégoûtés de la profession pénible de leurs peres, se mettront à penfer, à discourir, à arranger des fyllabes, à imiter la nature; & alors vous aurez des pcetes, des philosophes, des orateurs, des statuaires & des peintres. Leurs productions deviendront nécessaires aux hommes opulens, & ils les acheteront. Tant qu'en est dans le besoin, on travaille; on ne cesse de travailler que quand le besoin cesse. Alors naît la pareffe , l'ennui : & partout les beaux-arts font les enfans du génie, de la paresse & de l'ennui.

Etudiez les progrès de la fociété . & vous verrez des Agriculteurs dépouillés par des brigands; ces agriculteurs oppofer à ees brigands une portion d'entr'eux, &

# & politique. Liv. V. 299

voilà des foldats. Tandis que les uns récoltent, & que les autres font fentinelle, une poignée d'autres citoyens dit au laboureur & au foldat, vous faites un métier pénible & laborieux. Si vous vouliez, vous foldats, nous défendre, vous laboureurs, nous nourrir, nous vous déroberions une partie de votre fatigue par nos danfes & nos chansons. Voilà le troubadour & l'homme de lettres. Avec le tems, cet homme de lettres s'est ligué, tantôt avec le chef contre les peuples, & il a chanté la tyrannie; tantôt avec le peuple contre le tyran, & il a chanté la liberté. Dans l'un & l'autre cas, il est devenu un citoyen important.

Suivez la marche constante de la nature, aussi-bien chercheriez - vous inutilement à vous en écarter. Vous verrez vos efforts & vos dépenses s'épuiser sans fruit; vous verrez tout périr autour de vous; vous retrouverez presqu'au même point de barbarie dont vous avez voulu vous tirer, & vous y resterez jusqu'à ce que les circonstances fassent sortie de votre sol une police indigene, dont les lumieres étrangeres peuvent tout au plus accélerer les progrès. N'en espérez pas davantage, &

cultivez votre fol.

Un autre avantage que vous y trouverez, c'est que les sciences & les arts nés sur votre sol, s'avanceront peu-à-peu à N 6 leur perfection, & que vous ferez des originaux; au lieu que si vous empruntez des modeles étrangers, vous ignorerez la raison de leur perfection, & vous vous condamnerez à n'être jamais que de soibles copies.

Le tableau qu'on s'est permis de tracer de la Russe, pourra paroître un horsd'œuvre; mis peut - être le moment étoit-il favorable pour apprécier une puisfance qui depuis quelques années, joue un rôle si fier & si éclatant. Il faut parler maintenant des liaisons que les autres nations de l'Europe ont formées avec la Chine.

# CHAPITRE XLI.

Liaisons des Européens avec la Chine. Etat de cet Empire, relativement au commerce:

LA Chine est le pays de la terre où il y a le moins de gens cissifs, le seul peut-être où il n'y en ait point. Quoi-qu'on y ait le secours de l'imprimerie, & tous les moyens généraux de l'éduca tion, on n'y voit cependant ni grand édi-ses, ni belle statue, ni poème, ni élo-

quence, ni musique, ni peinture, ni même aucune des connoissances qu'un homme seul, isolé, méditatif, pourroit porter par ses efforts à un grand point de perfection. Comme les mœurs ne permettent pas l'émigration, & que la population de l'empire est excessive, le nécessaire est le limite des travaux. Il y a plus de profit à l'invention du plus petit art utile, qu'à la plus sublime découverte qui ne montre que du génie. On fait plus de cas de celui qui sait tirer parti des recoupes de la gaze, que de celui qui résoudroit le problème des trois corps. C'est-là sur-tout que se fait la question, qu'on n'entend que trop fréquemment parmi nous : à quoi cela sert-il? L'attente de la disette qui s'avance, remplit tous les citoyens d'activité, de mouvement & d'inquiétude. Il n'y a pas un instant qui n'ait sa valeur. L'intérêt doit être le mobile fecret ou public de toutes les actions. Il est impossible que les mensonges, les fraudes, les vols se multiplient : les ames y doivent être basses, l'esprit y doit être petit, intéressé, retréci & mesquin.

Un Européen achete des étoffes à Canton ; il est trompé sur la quantité , la qualité & le prix. Les marchandises sont déposées sur son bord. La fripponnerie du marchand Chinois est déjà reconnue. Lorsqu'il vient chercher son argent, l'Européen lui dit c Chinois, tu m'as tromspé; le Chinois répond, cela se peut, mais il faut payer. L'Européen: Mais tu es un fripon, un gueux, un misérable. Le Chinois: Européen, cela se peut, mais il faut payer. L'Européen paye; le Chinois reçoit son argent, & dit en se séparant de sa dupe: A quoi t'a servi ta colere? Qu'ont produit tes injures? N'aurois-tu pas beaucoup mieux fait de payer tout de suite, & de te taire? Par-tout où l'on est insensible à l'insulte, par-tout où l'on cougit si peu de la friponnerie, l'empire peut être très-bien gouverné; mais les mœurs particulieres sont très-vicieuses.

Cet esprit d'avidité réduisit les Chinois à renoncer dans seur commerce intérieur aux monnoies d'or & d'argent qui étoient d'un usage général. Le nombre des faux-monnoyeurs, qui augmentoit chaque jour, ne permettoit pas une autre conduite: on ne fabriqua plus que des especes de cuivre.

Le cuivre étant devenu rare, par des événemens dont l'histoire ne rend pas compte, on lui affocia les coquillages, si connus sous le nom de cauris. Le gouvernement s'étant apperçu que le peuple se dégodroit d'un objet si fragile, ordonna que les ustenciles de cuivre répandus dans tout l'empire, fussent livrés aux hôtels

# & politique. Liv. V. 303

des monnoies. Ce mauvais expédient n'ayant pas fourni des ressources proportionnées aux besoins publics, on fit raser environ quatre cents temples de Foé, dont les idoles furent fondues. Dans la suite, la cour paya les magistrats & l'armée, partie en cuivre, & partie en papier. Les esprits se révolterent contre une innovation si dangereuse, & il fallut y renoncer. Depuis cette époque qui remonte à trois siecles, la monnoie de cuivre est la seule monnoie ségale.

Malgré le caractère intéressé des Chinois, leurs liaifons extérieures furent longtems très-peu de chose. L'éloignement où cette nation vivoit des autres peuples. venoit du mépris qu'elle avoit pour eux. Cependant on désira plus qu'on n'avoit fait de fréquenter les ports voifins; & le gouvernement Tartare, moins zélé pour le maintien des mœurs, que l'ancien gouvernement, favorifa ce moyen d'accroître les richesses de la nation. Les expéditions qui , jusqu'alors', n'avoient été permises que par la tolérance intéressée des commandans des provinces maritimes, fe firent ouvertement. Un peuple dont la far gesse é oit célebre, ne pouvoit manquer d'être accueilli favorablement. Il profita de la haute opinion qu'on avoit de lui

pour établir le goût des marchandises qu'il pouvoit fournir; & son activité embrassa

le continent comme les mers.

### 304 Histoire philosophique

Aujourd'hui la Chine trafique avec la Corée, qu'on croit avoir été originairement peuplée par les Tartares, qui a été furement plusieurs fois conquise par eux, & qu'on a vue, tantôt esclave, tantôt indépendante des Chinois, dont elle est actuellement tributaire. Ils y portent du thé, de la porcelaine, des étoffes de soie, & prennent en échange des toiles de chanvre, de coton, & du ginseng médiocre.

Les Tartares, qu'on peut regarder comme étrangers, achetent des Chinois des étoffes de laine, du riz, du thé, du tabac, qu'ils payent avec des moutons, des bœufs, des fourrures, & fur-tout du ginseng. Cet arbuste ne croît que sur les montagnes les plus escarpées, au milieu des forêts les plus épaisses, autour des rochers les plus affreux. Sa tige hérissée d'une espece de poil, est d'ailleurs unie, ronde, & d'un rouge foncé, excepté dans la partie inférieure où elle blanchit un peu. Elle s'éleve à la hauteur d'environ dix-huit pouces. Vers la cime, elle jette des rameaux d'où fortent des feuille oblongues, menues, cotoneufes, dentelées, d'un verd obscur par-dessus, blanchatre & luifant par-deffous. On connoît fon age par fes branches, & fon âge augmente fon prix. Le ginseng a plusieurs vertus, dont les plus reconnues sont de fortifier l'estomac & de purifier le fang. Il est si précieux aux yeux des Chinois, qu'ils ne le trouvent jamais trop cher. Le gouvernement fait cueillir tous les ans cette plante par dix mille soldats Tartares, dont chacun doit rendre gratuitement deux onces du meilleur ginseng. On leur donne pour le reste un poids égal en argent. Cette récolte est interdite aux particuliers. Une défense si odicuse ne les empêche pas d'en chercher. Sans cette contravention à une loi injuste, ils seroient hors d'état de payer les marchandises qu'il tirent de l'empire, & réduits pur conséquent à s'en passer.

On a déja fait connoître le commerce de la Chine avec les Russes. Actuellement il n'est pas important; mais il peut & il

doit le devenir.

Celui qu'elle fait avec les habitans de la petite Bucharie, so réduit à leur donner du thé, du tabac, des draps pour les grains d'or qu'ils trouvent dans leurs torrens, quand la neige commence à fondre. Si jamiis ces barbares apprennent à exploiter les mines dont leurs montagnes sont remplies, on verra des liaisons, aujourd'hui languissantes, prendre un accroissement, dont il n'est pas possible de fixer les bornes.

L'empire est séparé des états du Mogol, des autres contrées des Indes par des sables, des montagnes, des rochers qui rendent toure communication impraticable. Aufli fon commerce de terre est-il si borné; qu'il ne passe pas huit ou neuf millions. Celui qu'il fait par mer est plus considérable.

C'est avec ses soieries, son thé, sa porcelaine, & quelques autres objets de moindre importance, qu'il le foutient. Le Japon paie les Chinois avec du cuivre & de l'or ; les Philippines avec des piastres ; Batavia, avec des poivres & des épiceries; Siam, avec des bois de teinture & des vernis; le Tonquin, avec des foies; la Cochinchine, avec du fucre & de l'or. Toutes ces branches reunies peuvent monter à trente millions, & occuper cent cinquante bâtimens. Les Chinois gagnent au moins cent pour cent dans ces différentes affaires, dont la Cochinchine fournit la moitié. Ils ont pour correspondans dans la plupart des marchés qu'ils fréquentent, les descendans de ceux de leurs compatriotes qui s'exilerent de leur p trie lorsque les Tartares s'en rendirent maîtres.

Le commerce de la Chine qui , du côté du Nord, ne s'étend pas plus loin que le Japon, ni du côté de l'Orient, au-delà des détroits de Malaca & de la Sonde, auroit vraifemblablement acquis un plus grande extension; si les constructeurs Chinois, moins affervis aux anciens usages, avoient daigné s'instruire à l'école des navigareurs results de la constructeurs chines et l'école des navigareurs results de la constructeurs results de la constructeur de l'école des navigareurs results de la constructeur de l'école des navigareurs results de la constructeur de l'école des navigareurs results de la constructeur de la cons

Européens.

Ceux d'entre eux qui parurent les premiers sur les côtes de la Chine, surent admis dans toutes les rades indiff/remment. Leur extrême familiarité avec les semmes; leurs violences avec les hommes; des actes répétés de hauteur & d'indiscrétion les sirrent concentrer depuis à Canton, le port le plus méridional de l'empire.

Cette ville est fituée fur les bords du Tigre, riviere considérable qui communique, d'un côté par divers canaux avec les provinces les plus reculées, & qui de l'autre conduit au pied de ses murs les plus grands vaisseaux. On y voyoit nos pavillons mêlés avec ceux du pays. Dans la suire l'on a obligé les navires Européens de s'arrêter à Hoaung-pon, à quatre lieues de la place. Il est doucux si ce fut la crainte de quelque suprise qui inspira cette précaution, ou si ce fut un moyen imaginé par les gens en place pour leurs intérêts particuliers. La désiance & l'avidité des Chinois autorisent les deux conjectures.

Cet arrangement ne changea rien à la fituation personnelle des navigateurs. Ils continuerent à jouir dans Canton de toute la liberté qui ne choquoit pas l'ordre public, Leur caractere les portoit à en abuser; & ils se lasserent bientôt de la circonspection nécessaire, dans un gouvernement rempli de formalités. On les punit de leur imprudence; tout accès chez les gens en

place leur fut fermé. Le magistrat, fatigué de leurs plaintes continuelles, ne voulut plus les recevoir que par le canal des interpretes dépendans des marchands Chinois. Tous les Européens eurent ordre d'habiter dans un quartier qui leur fut assigné. On ne dispensa de cette obligation que ceux qui trouvoient ailleurs un hôte qui répondoit de leurs mœurs & de leur conduite. Les gênes augmenterent encore en 1760. La cour avertie par les Anglois quele commerce éprouvoit des vexations criantes, fit partir de Pekin des commissaires, qui se laisserent féduire par les accufés. Sur le rapport de ces hommes corrompus, tous les Européens furent confinés dans un petit nombre de maifons, d'où ils ne pouvoient traiter qu'avec quelques négocians munis d'un privilege exclusif. Ce monopole vient de cesser ; mais les autres gênes font toujours les mêmes.

Ces humiliations ne nous ont pas dégoutés du commerce de la Chine. Nous continuons d'y aller chercher du thé, de la porcelaine, des foies, des foieries, du vernis, du papier, & quelques autres objets moins confidérables.



# \*-----

#### CHAPITRE XLII.

Les Européens achetent à la Chine.

LE thé est un arbrisseau de la hauteur de nos grenadiers ou de nos Myrtes. Il vient des graines semées dans des trous de trois ou quatre pouces de prosondeur. On n'estime de lui que ses seuilles. A trois ans il en offre en abondance; mais il en donne moins à sept. On le coupe alors à la tige pour obtenir des rejettons, dont chacun fournit à peu de chose près autant, de produit qu'un arbusse entier.

La plupart des provinces de la Chine cultivent le thé: mais il n'a pas le même dégré de bonté par-tout, quoique par - tout on ait l'attention de le placer au Midi & dans les vallées. Celui qui croît fur un fol pierreux est fort supérieur à celui qui fort des terres légeres, & plus supérieur encore à celui qu'on trouve dans les terres

jaunes.

La différence des terreins n'est pas la seule cause de la perfection plus ou moins grande du thé : les faisons où la feuille est ramassée y instuent encore davantage.

La premiere récolte se fait au commen-

cement de Mars. Les feuilles, alors petites, tendres & délicates, forment ce qu'on appelle le thé impérial; parce qu'il fert principalement à l'ufage de la cour & des gens en place. Les feuilles de la feconde récolte qui eff au mois d'Avril, font plus grandes & plus développées; mais de moindre qualité que les premieres. Enfin le dernier & le moins eftimé des thés, fe recueille dans le mois fuivant. Les urs & les autres font enfermés dans des boêtes d'étain groffier, pour les garantir de l'impreffion de l'air qui leur feroit perdre leur parfum.

Le thé est la boisson ordinaire des Chinois. Ce ne sur pas un vain caprice qui en introdussit l'usage. Dans presque tout leur empire, les eaux sont mal-saines & de mauvais goût. De tous les moyens qu'on imagina pour les amdiorer, il n'y eut que le thé qui eut un succès entier. L'expérience lui sit attribuer d'autres vertus. On se persuada que c'étoit un excellent dissolvant, qui purissoit le sang, qui fortissoit la tête & l'estomac, qui facilitoit la digestion & la transpiration.

La haute opinion que les premiers Européens qui pénétrerent à la Chine se formerent du peuple qui l'habite , leur fit adopter l'idée , peut-être exagérée , qu'il avoit du thé. Ils nous communiquerent leurenthousiasme , & cet enthousiasme a été soujours en augmentant dans le nord de

# & politique. Liv. V.

l'Europe & de l'Amérique, dans les contrées où l'air est grossier & chargé de vapeurs.

Quelle que foit en général la force des préjugés, on ne peut guere douter que le thé ne produise quelques heureux effets chez les nations qui en ont le plus universellement adopté l'usage. Ce bien ne doit pas être pourtant ce qu'il est à la Chine même. On fait que les Chinois gardent pour eux le thé le mieux choisi & le mieux foigné. On fait qu'ils mêlent fouvent au thé qui fort de l'empire; des feuilles, qui, quoique ressemblantes pour la forme, peuvent avoir des propriétés différentes. On fait que la grande exportation qui se fait du thé, les a rendus moins difficiles sur le choix du terrein, & moins exacts pour les préparations. Notre maniere de le prendre, se joint à ces négligences, à ces infidélités. Nous le buvons trop chaud & trop fort. Nous y mêlons toujours beaucoup de fuere, fouvent des odeurs, & quelquefois des liqueurs nuifibles. Indépendamment de ces considérations, le long trajet qu'il fait par mer, fuffiroit pour lui faire perdre la plus grande partie de ses sels bienfaifans.

On ne pourra juger définitivement des vertus du thé, que lorsqu'il aura été transplanté dans nos climats. On commençoit à désepérer du succès, quoique les expériences n'eussement été tentées qu'avec des

#### Histoire philosophique 212

graines, &, à ce qu'on prétend, avec des graines mal choisies. Il a été enfin porté un arbriffeau, dont la tige avoit fix pouces; & c'est à M. Linnœus, au plus célebre botaniste de l'Europe, qu'il a été remis. Cet habile homme est parvenu à le conserver; & il espere de le multiplier en plein air, en Suede même; puisqu'il ne périt pas dans les régions les plus septentrionales de la Chine. Ce fera un très-grand avantage de cultiver nous-mêmes une plante qui ne peut que difficilement perdre autant à changer de terrein, qu'à moisir dans la longue traversée qu'elle étoit obligée de faire. Il n'y a pas long-tems que nous étions tous aussi éloignés du secret de faire de la porcelaine.



### CHAPITRE XLIII.

Les Européens achetent de la porcelaine à la Chine.

L existoit, il y a quelques années, dans le cabinet du comte de Cavlus, deux ou trois petits fragmens d'un vafe crû Egyptiens, qui, dans des essais faits avec beaucoup de foins & d'intelligence, se trouverent être de porcelaine non couverte. Sì ce savant ne s'est pas mépris ou n'a pas été trompé, ce bel art étoit déjà connu dans les beaux tems de l'ancienne Egypto. Mais il faudroit des monumens plus authentiques qu'un fait isolé, pour en fairo refuser l'invention à la Chine, où l'origine s'en perd dans la nuit des tems.

Sans entrer dans le système de ceux qui veulent donner à l'Egypte une antériorité de fondation, de loix, de sciences & d'arts de toute espece, que la Chine a peut-être autant de droit de revendiquer en sa faveur; qui fait si ces deux empires également anciens, n'ont pas reçu toutes leurs institutions sociales d'un peuple formé dans le vaste espace de terre qui les sépare? Si les habitans sauvages des grandes montagnes de l'Asie, après avoir erré durant plusieurs siecles dans le continent, qui fait le centre de notre hémisphere, ne se sont pas dispersés insensiblement vers les côtes des mers qui l'environnent, & formés en corps de nation féparées à la Chine, dans l'Inde, dans la Perse, en Egypte? Si les déluges successifs, qui ont pu désoler cette partie de la terre, n'ont pas emprifonné les hommes dans ces régions, coupées par des montagnes & des déferts ? Ces conjectures font d'autant moins étrangeres à l'histoire du commerce, que celle-ci doit, tôt ou tard, donner les plus grandes lumieres sur l'histoire générale du gen-

Tome II.

re humain, de fes peuplades, de fes opinions, & de fes inventions de toute espece.

Celle'de la porcelaine est, sinou une des plus merveilleuses, du moins l'une de plus agréables qui soient sorties des mains de l'homme. C'est la propreté du luxe qui vaut

mieux que sa richesse.

La Porcelaine est une espece de poterie, ou plutôt c'est la plus parfaite de toutes les poteries. Elle est plus ou moins blanche, plus ou moins solide, plus ou moins transparente. La transparence ne lui est pas même tellement essentielle, qu'il n'y en ait beaucoup & de fort belle sans cette

propriété.

La porcelaine est converte ordinairement d'un vernis blanc ou d'un vernis coloré. Ce vernis n'est autre chose qu'une couche de verre fondu & glacé, qui ne doit jamais avoir qu'une demi transparence. On donne le nom de couverte à cette couche, qui constitue proprement la porcelaine. Celle qui n'a pas reçu cette espece de vernis, se nomme biscuit de porcelaine. Celle-ci a bien le mérite intrinseque de l'autre, mais elle n'en a ni la propreté, ni l'éclat, ni la beauté.

Le mot de poterie convient à la définition de la porçelaine, parce que, comme toutes les autrés poteries plus communes, fa matère est/prife immédiatement dans les fubstances de la terre même, sans autre altération de l'art qu'une simple division de leurs parties. Il ne doit entrer aucune substance métallique ni faline dans fa composition. pas même dans fa couverte, qui doit fe faire avec des matieres aussi simples ou peu s'en faut.

La meilleure porcelaine & communément la plus folide, fera celle qui fera faite avec le moins de matieres différentes; c'est-à-dire, avec une pierre vitrifiable, & une belle argile blanche & pure. C'est de cette derniere terre que dépend la folidité & la confistance de la porcelaine & de toute la poterie en général.

Les connoisseurs divisent en six classes la porcelaine qui nous vient d'Asie : la porcelaine truitée, le blanc ancien, la porcelaine du Japon , celle de la Chine , le Japon Chiné, & la porcelaine de l'Inde. Toutes ces dénominations tiennent plutôt au coup-d'œil qu'à un caractere bien décidé.

La porcelaine truitée, qu'on appelle ainfi fans doute parce qu'elle a de la resserablance avec les écailles de la truite, paroît être la plus ancienne, & celle qui tient de plus près à l'enfance de l'art. Elle a deux imperfections. La pâte en est toujours fort grife, & la couverte en est gerfée en mille manieres. Cette gerfure n'est pas feulement dans la couverture, elle prend aussi fur le biscuit. De là vient que cette porselaine n'est presque point transparente; qu'elle n'est point sonore, qu'elle est trèsfragile, & qu'elle tient au feu plus facilement qu'une autre. Pour cacher la difformité de ces gersures, on l'a bariolée de couleurs différentes. Cette bigarrure a fait son mérite & sa réputation. La facilité avec laquelle M, le comte de Lauraguais l'a imitée, a convaincu les gens attentiss que cette espece de Porcelaine n'est qu'une porcette espece de Porcelaine n'est qu'une por-

celaine manquée.

Le blanc ancien est certainement d'une grande beauté; foit qu'on s'en tienne à l'éclat de sa couverte; soit qu'on en examine le biscuit. Cette porcelaine est précieuse, assez rare & de peu d'usage. Sa pâte paroît très - courte, & on n'en a pu faire que de petits vases, ou des figures, & des magots dont la forme se prête à fon défaut. On la vend dans le commerce comme porcelaine du Japon, quoiqu'il paroisse certain qu'il s'en fait de très-belle de la même espece à la Chine. Il y en a de deux teintes différentes ; l'une qui a le blanc de la crême précisément, l'autre qui joint à sa blancheur unléger coup-d'œil bleuâtre qui semble annoncer plus de transparence. En effet la couverte semble être un peu plus fondue dans celle-ci. On a cherché à imiter cette porcelaine à Saint-Cloud, & il en est forti des pieces qui paroinoient fort belles,

Geux qui les ont examinées de plus près, ont trouvé que c'étoit des frittes, que c'étoit du plomb, & qu'elles ne pouvoient

pas foutenir le parellele.

Il est plus difficile qu'on ne pense de bien distinguer ce qu'on appelle porcelaine du Japon, de ce que la Chine fournit de plus beau en ce genre. Un fin connoisseur que nous avons consulté, prétend qu'en général ce qu'on appelle véritablement Japon a une couverture plus blanche & moins bleuâtre que la porcelaine de la Chine, que les ornemens y font mis avec moins de profusion, que le bleu y est plus éclatant, que les desseins & les fleurs y font moins baroques, mieux copiés de la nature. Son témoignage paroît confirmé par les écrivains, qui disent que les Chinois qui trafiquent au Japon, en rapportent quelques pieces de porcelaine qui ont plus d'éclat & moins de folidité que les leurs, & qu'ils s'en servent pour la décoration de leurs appartemens, mais jamais pour l'usage, parce qu'elles soutiennent difficilement le feu. Il croit de la Chine tout ce qui est couvert d'un vernis coloré, foit en verd céladon, foit en couleur bleuâtre, foit en violet pourpre. Tout ce que nous avons ici du Japon nous est venu, ou nous vient par la voie des Hollandois, les feuls Européens à qui l'entrée de cet empire ne foit pas

interdite. Il est possible qu'ils l'aient choist dans les porcelaines que les Chinois y apportent annuellement, qu'ils l'aient acheté à Canton même. Dans l'un & l'autre cas, la distinction entre la porcelaine du Japon & celle de la Chine, seroit fausse au fond, & n'auroit d'autre base que le préjugé. Il résulte cependant de cette opinion, que tout ce qui porte parmi nous le titre de porcelaine du Japon, est tou-

jours de très-belle porcelaine.

Il y a moins à douter fur ce qu'on appelle porcelaine de la Chine. La couverte est plus bleuâtre, elle est plus chargée de couleur, & les desseins en sont plus bifarres que dans celle qu'on nomme du Japon. La pâte elle-même est communément plus blanche, plus liée, plus graffe; fon grain plus fin, plus ferré, & on lui donne moins d'épaisseur. Parmi les diverses porcelaines qui se fabriquent à la Chine, il y en a une qui est fort ancienne. Elle est peinte en gros bleu, en bezu rouge, & en verd de cuivre. Elle est fort groffiere, fort maffive, & d'un poids fort confidérable. Il s'en trouve de cette espece qui est truitée. Le grain en est fouvent sec & gris. Celle qui n'est pas truitée est sonore; mais l'une & l'autre ont très-peu de transparence. Elle se vend fous le nom d'ancien Chine, & les piedes les plus belles font cenfées vonir du Ja-

pon. C'étoit originairement une belle poterie, plutôt qu'une porcelaine véritable. Le tems & l'expérience l'ont persectionnée. Elle a acquis plus de transparence, & les couleurs appliquées avec plus de foin, ont eu plus d'éclat. Cette porcelaine differe essentiellement des autres, en ce qu'elle est faite d'une pâte courte, qu'elle est très-dure & très-solide. Les pieces de cette porcelaine ont toujours en dessous trois ou quatre traces de supports, qui ont été mis pour l'empêcher de fléchir dans la cuisson. Avec ce secours on est parvenu à fabriquer des pieces d'une hauteur, d'un diametre considérables. Les porcelaines qui ne sont pas de cette espece & qu'on appelle Chine moderne, ont la pate plus longue, le grain plus fin, & la couverte plus glacée, plus blanche, plus belle. Elles ont rarement des supports, & leur transparence n'a rien de vitreux. Tout ce qui est fabriqué de cette pâte est tourné facilement, en sorte que la main de l'ouvrier paroît avoir gliffé desfus, ainsi que sur une excellente argile. Les porcelaines de cette espece varient à l'infini pour la forme, pour les couleurs, pour la main-d'œuvre & pour le prix.

Une cinquieme espece de porcelaine est celle à qui nous donnons le nom de Japon Chiné, parce qu'elle réunit aux ornemens de la porcelaine qu'on croit du Japon, ceux qui fontp lus dans le goût de la Chine. Parmi cette espece de porcelaine, il s'en trouve une enrichie d'un très-beau bleu avec des cartouches blancs. Cette couverte a cela 'de particulier I, qu'elle est d'un véritable émail blanci, tandis que les autres couvertes ont une demi transparence; car les couvertures de la Chine ne sont jamais tout-à-fait

transparentes.

Les couleurs s'appliquent en général de la même maniere sur toutes les porcelaines de la Chine, fur celles même qu'on a faites à son imitation. La premiere, la plus folide de ces couleurs, est le bleu qu'on retire du saffre qui n'est autre chose que la chaux de cobalt. Cette couleur s'applique ordinairement à crud fur tous les vases avant de leur donner la couverte, & de les mettre au four ; en forte que la couverte qu'on met enfuite par deffus lui sert de fondant. Toutes les autres couleurs. & même le bleu qui entre dans la composition de la palette, s'appliquent fur la couverte, & ont besoin d'être unies préalablement avec une matiere faline ou une chaux de plomb qui favorise leur ingrez dans la couverte. Une maniere particuliere & affez familiere aux Chincis de peindre la porcelaine, c'est de colorer la converte toute entiere. Pour lors

la couleur ne s'applique ni dessus ni dessous la couverte; mais on la mêle & on l'incorpore dans la couverte elle-même. Il se fait des choses de fantaisse très-extraordinaires en ce genre. De quelque maniere que les couleurs soient appliquées, elles se tirent communément du cobalt, de l'or, du ser, des terres martiales & du cuivre. Celle du cuivre est très-délicate & demande de grandes précautions.

Toutes les porcelaines dont nous avons parlé se font à King-to-ching, bourgade immense de la province de Kiansi. Elles y occupent cinq cents fours & un million d'hommes. On a essayé à Pékin & dans d'autres lieux de l'empire, de les imiter; & les expériences ont été malhereuses par-tout, malgré la précaution qu'on avoit prise de n'y employer que les mêmes ouvriers , les mêmes matieres. Aussi a-t-on univerfellement renoncé à cette branche d'industrie, excepté au voisinage de Canton,où on fabrique la porcelaine connue parmi nous sous le nom de porcelaine des Indes. La pâte en est longue & facile, mais en général les couleurs, le bleu fur-tout & le rouge de mars , y sont très-inférieurs à ce qui vient du Japon & de l'intérieur de la Chine. Toutes les couleurs, excepté le bleu, y relevent en boffe, & font communément mal appliquées. On ne voit

du pourpre que sur cette porcelaine, ce qui a fait sollement imaginer qu'on le peignoit en Hollande. La plupart des tasses, des afflictres, des autres vases qu'apportent nos négocians, sortent de cette mantsacture, moins estimée à la Chine que ne le sont dans nos contrées celles de sayance.

Nous avons cherché à naturalifer parmi nous l'art de la porcelaine. La Saxe s'en est occupée plus heureusement que les autres états. Sa porcelaine est de la vraie porcelaine, & vraifemblablement composée de matieres fort fimples, quoique dépendante furement d'une combinaison plus recherchée que celle de l'Afie. Cette combinaison particuliere. & la rareté des matériaux qui entrent dans fa composition, doivent caufer la cherté de cette porcelaine. Comme il ne fort de cette manufacture qu'une feule & même espece de pâte, on a pensé avec affez de vraisemblance que les Saxons ne possedent que leur secret, & n'ont point du tout l'art de la porcelaine. On est confirmé dans ce foupcon par la grande reffemblance qu'il y a entre la mie & le grain de la porcelaine de Saxe, & celles de quelques autres porcelaines d'Allemagne, qui paroissent faites par une combinaison à-peu-près semblable.

Quoi qu'il en foit de cette conjecture, on peut affurer qu'il n'y a point de porcelaine dont la couverte foit plus agréable

# & politique. Liv. V.

723

à la vue, plus égale, plus unie, plus folide & plus fixe. Elle réfisse à un très-grandfeu, beaucoup plus long-tems que différentes couvertes des percelaines de la Chine. Ses couleurs jouent agréablement & ont un ton très-mâle. On n'en connoît peint d'aussi bien afforties à la couverte. Elles ne sont du brillant, sans être noyées & glacées, comme la plupart de celles de Sevre.

Ce mot nous avertit qu'il faut parler des porcelaines de France. On fait gu'elles ne font faites, ainfi que celles d'Angleterre, qu'avec des frittes, c'est-à-dire, avec des pierres infulibles par elles-mêmes, auxquelles on fait prendre un commencement de fusion, en y joignant une quantité de fel plus ou moins confidérable. Aussi font-elles plus vitreuses, plus fusibles, moins folides & plus caffantes que toutes les autres. Celle de Sevre, qui est sans comparaifon la plus mauvaife de toutes, & dont la couverte a toujours un coup-d'œff jaunatre fale, qui décele te plomb dont elle est chargée, n'a que le mérite que peuvent lui donner des desfinateurs, des peintres du premier ordre. Ces grands maîtres ont mis tant d'art à quelques-unes de ces pieces, qu'elles feront précieuses pour la postérité; mais en elle-même, elle ne fera jamais qu'un objet de goût, de luxe & de dépense. Les supports so324 Histoire philosophique

ront une des principales causes de & cherté.

Toute porcelaine, au moment qu'elle recoit fon dernier coup de feu, fe trouve dans un état de fusion commencée : elle a pour lors de la mollesse, & pourroit être maniée comme le fer lorsqu'il est embrasé. On n'en connoît point qui ne fouffre, qui ne fe tourmente lorfqu'elle est dans cet état. Si les pieces qui font tournées ont plus d'épaisseur & de faillie d'un côté que que de l'autre, aussi-tôt le fort emporte le foible : elles fléchissent de ce côté, & la piece est perdue. On pare à cet inconvénient par des morceaux de porcelaines, faits de la même pâte, les différentes formes, qu'on applique au dessous ou contre les parties qui font plus de faillie & courent plus de risques de fléchir que les autres. Comme toute porcelaine prend une retraire au feu à meiure qu'elle cuit, il faut non-seulement que la matiere dont on fait les supports puisse se retraire aussi ; mais encore que sa retraite ne soit, mi plus, ni moins grande que celle de la piece qu'elle est destince à soutenir. Les différentes pâtes ayant des retraites différentes, il s'enfuit que le support doit être de a même pâte que la porcelaine.

Plus une porcelaine est tendre au feu, fusceptible de virrification, plus elle a besoinde support. C'est par cet inconvénient

que peche effentiellement la porcelaine de Sevre, dont la pâte est d'ailleurs fort chere, & qui en consomme souvent plus en support, qu'il n'en entre dans la piece de porcelaine même. La nécessité de ce moyen dispendieux, entraîne encore un autreinconvénient: La couverte ne peut cuire en mêmetems que la porcelaine, qui est obligée, par-là, d'aller deux fois au feu. La porcelaine de la Chine & celles qui lui reflemblené, trant faites d'une pâte plus folide, moins susceptible de vitrification, ont rarement besoin d'être soutenues, & se tuisent avec la couverture. Elles confomment donc beaucoup moins de pâte, fouffrent moins de perte, demandent moins de tems, de soins & de feu.

Que'ques écrivains ont cru bien établir la prééminence de la porcelaine d'Afie fur les nôtres, en difant que ces dernieres réfifient moins au feu que celle qui leur a fervi de modele, que toutes celles d'Europe fondent dans celle de Saxe, & que celle de Saxe finit par fondre dans celle des Indes. Rien n'est plus faux que cette affertion, prise dans toute son étendue. Il y a peu de porcelaines de la Chine, qui résistent autant au seu que celle de Saxe. Elle se déforment même & se bouillonnent au seu qui cuit celle de M. de Lauragais. Mais cela doit être compté pour rien ou pour fort peu de chose. La porcelaine n'est pas

faite pour retourner dans les fours dont elle est sortie. Elle n'est pas destinée à

essuver un feu de reverbere.

C'est par la solidité que les porcelaines de la Chine l'emportent véritablement sur celles d'Europe ; c'est par la propriété qu'elles ont d'être échauffées plus promptement & avec moins de risque, de souffrir fans danger l'impression subite des liqueurs froides ou bouillantes; c'est par la facilité qu'elles offrent de les cuire & de les travailler : avantage incomparable qui fait qu'on en fabrique, fans peine, des pieces de toutes grandeurs, qu'on la cuit avec moins de risque, qu'elle est à meil-· leur marché, d'un usage universel, & qu'elle peut être parconséquent l'objet d'un commerce plus étendu.

Un autre avantage bien rare de la porcelaine des Indes, c'est que sa pâte est admirable pour faire des creusets & mille autres ustensiles de ce genre, qui sont d'une utilité journaliere dans les arts. Nonseulement ces vases résistent plus longtems au feu; mais ce qui est bien plus précieux, ils ne communiquent rien aux verres & aux matieres qu'on y fait fondre. Leur matiere est si pure, si blanche, si compacte & si dure, qu'elle n'entre en fusion que difficilement & ne porte point

de couleur.

La France touche au moment de jouir

de toutes ces commodités. Il est certain que M. le comte de Lauragais, qui a cherché long-tems le fecret de la porcelaine de la Chine, est parvenu à en faire qui lui ressemble. Ses matériaux ont le même caractere; & s'ils ne font pas exactement de la même espece, ils sont au moins des especes du même genre. Comme les Chinois, il peut faire sa pâte longue ou courte, & employer à fon choix son procédé, où un procédé différent. Sa porcelaine ne le cede en rien à celle des Chinois pour la facilité à se tourner, à se modeler, & lui est supérieure par la solidité de sa couverte, peut-être aussi par son aptitude à recevoir les couleurs. S'il parvient à lui donner la même finesse, la même blancheur du grain, nous nous passerons aisément de la porcelaine de la Chine. Il ne sera pas si facile de renoncer à fa foie.



## CHAPITRE XLIV.

Les Européens achetent des foies à la Chine.

Es annales de cet empire attribuent la découverte de la foie à l'une des femmes de l'empereur Hoangti. Les impératrices fe firent depùis une agréable occupation de

### 328 Histoire philosophique

nourrir des vers, d'en tirer la foie & de la mettre en œuvre. On prétend même qu'il y avoit dans l'intérieur du palais, un terrein destiné à la culture des mûriers, L'impératrice, accompagnée des dames les plus distinguées' de sa cour, se rendoit en cérémonie dans le verger, & v cueilloit ellemême les feuilles de quelques branches qu'on abaissoit à sa portée. Une politique fi fage, encouragea fi bien cette branche d'industrie, que bientôt la nation qui n'étoit couverte que de peaux, fe trouva habillée de foie. En peu de tems, l'abondance fut suivie de la perfection. On dut ce dernier avantage aux écrits de plusieurs hommes éclairés, de quelques ministres même, qui n'avoient pas dédaigné de porter leurs observations fur cet art nouveau.. La Chine entiere s'instruisit dans leur théorie de tout ce qui pouvoit y avoir rapport.

L'art d'élever les vers qui produisent la foie, de filer cette production, d'en fabriquer des étosses, passa de la Chine aux Indes & en Perse, où il ne sit pas des progrès rapides. S'il en eut été autrement, Rome n'eu pas donné jusqu'à la fin du troisseme secle une livre d'or, pour une livre de soie. La Grece ayant adopté cette industrie dans le huitieme siecle; les soieries se répandirent un peu plus, sans devenir communes. Ce sut long-tems un objet de magnisicence, réservé aux places les plus

## & politique. Liv. V. 329

Éminentes & aux plus grandes folemnités. Roger, roi de Sicile, appella enfin d'Athenes des ouvriers en foie; & bientôt la culture des mûriers s'étendit de cette ifle au continent voifin. D'autres contrées de l'Europe voulurent jouir d'un avantage qu'i donnoit des richeffes à l'Italie, & elles y parvinrent après quelques efforts inutiles. Cependant la nature du climat, & peuttere d'autres causes, n'ont pas permis d'avoir par-tout le même succès.

Les foies de Naples, de Sicile, de Reggio, font toutes communes, foit en organsin, foit en trame. On les emploie pourtant utilement; elles sont même néceffaires pour les étoffes brochées, pour les broderies, pour tous les ouvrages où l'on a

besoin de soie forre.

Les autres soies d'Italie, celles de Novi, de Venise, de Tosane, de Milan, du Montserrat, de Bergame & du Piémont, sont employées en organsin pour chaîne, quoiqu'elles n'aient pas toutes la même beauté, la même bonté. Les soies de Bologne eurent long-tems la présérence sur toutes les autres. Depuis que celles du Piémont ont été persectionnées, elles tiennent le premier rang pour l'égalité, la finesse, qui en approchent le plus.

Quoique les foies que fournit l'Espagne foient en général fort belles, celles de Valence ont une grande supériorité. Les unes & les autres font propres à tout. Leur feul défaut est d'être un peu trop chargées d'huile, ce qui leur fait beaucoup de tort à la teinture.

Les foies de France, supérieures à la plupart des foies de l'Europe, ne cedent qu'à celles de Piémont & de Bergame pour la · légéreté. Elles ont d'ailleurs plus de brillant en teint que celles de Piémont, plus d'égalité & de nerf que celles de Bergame. La France récoltoit il y a quelques années, fix mille quintaux de foie. La livre de quatorze onces, se vendoit depuis quinze jusqu'à vingt - une livres. Au prix commun de dix-huit livres, c'étoit un revenu de dix millions. Lorsque les nouvelles plantations auront fait les progrès qu'on en doit attendre, cette puissance se trouvera déchargée du tribut qu'elle paie à l'étranger. Il est encore considérable.

La diversité des soies que recueille l'Europe, ne l'a pas mife en état de se passer de celle de la Chine. Quoiqu'en général sa qualité soit pesante & son brin inégal, elle fera toujours recherchée pour sa blancheur. On croit communément qu'elle tient cet avantage de la nature. Ne feroit-il pas plus naturel de penfer, que lors de la filature, les Chinois jettent dans la bassine quelque ingrédient qui a la vertu de chaffer toutes les parties hétérogenes, du moins

les plus groffieres? Le peu de déchet de cette foie, en comparation de toutes les autres, lorsqu'on la fait cuire pour la reinture, paroît donner un grand poids à cette conjecture.

Quoiqu'il en foit de cette idée, la blancheur de la foie de la Chine, à laquelle nulle autre ne peût être comparée, la rend feule propre à la fibrique des blondes & des gazes. Les efforts qu'on a faits pour lui fubflituer les nôtres dans les manufactures de blonde, ont toujours été vains, foit qu'on ait employé des foies apprêtées ou non apprêtées. On a été un peu moint malheureux à l'égard des gazes. Les foies les plus blanches de France & d'Italie l'ont remplacées avec une apparence de fuccès; mais le blanc & l'apprêt n'ont jamais été fi parfaits.

Dans le dernier siecle, les Européens tireient de la Chine fort peu de soie. La nôtre éroit suffisinre pour les gares noires out
de couleur, & pour les marlis qui étoient
alors d'usage. Le goût qu'on a pris depuis
quarante ans, & plus généralement depuis
vingt-cinq, pour les gazes blanches & pour
les blondes, à étendu peu - à - peu la confommation de cette production orientale.
Elle s'est élevée dans les tems modernes à
quattre-vingts milliers par ans, dont la France
à toujours employé près des trois quarts.
Cette importation a si fort augmenté.

qu'en 1766, les Anglois feuls en tirerent cent quatre milliers. Comme les gazes & les blondes ne pouvoient pas la confommer, les manufacturiers en employerent une partie dans leurs fabriques de moires & de bas. Ces bas ont, fur les autres, l'avantage d'une blancheur éclatante & inaltérable, mais ils font infiniment moins fins.

Indépendamment de cette soie d'une blancheur unique, qui se recueille principalement dans la province de Tche-Kiang, & que nous connoissons en Europe sous le nom de soie de Nankin, lieu où on la fabrique plus particuliérement; la Chine produit des soies communes que nous appellons soies de Canton. Comme elles ne sont propres qu'à quelques trames, & qu'elles sont aussi cheres que celles d'Europe qui servent aux mêmes usages, on en tire très-peu. Ce que les Anglois & les Hollandis en apportent ne prsse pas cinq ou six milliers. Les étosses forment un plus grand objet.

Les Chinois ne sont pas moins habiles à mettre les soies en œuvre qu'à les recueillir. Cet éloge ne doit pas s'étendre à celles de leurs étoffes où il entre de l'or & de l'argent. Leurs manusacturiers n'ont jamais su passer ces métaux par la filiere; & leur industrie s'est toujours bornéeà rouler leurs soies dans des papiers dorés, ou à appliquer les étofses sur les papiers mêmes. Les deux methodes font également vicienses.

Quoique les hommes foient plus frappés en général du nouveau que de l'excellent . ces étoffes, malgré leur brillant, ne nous ont jamais tentés. Nous n'avons été guere moins rebutés de la dérectuofité de leur dessein. On n'y voit que des figures estropiées, & des grouppes sans invention. Personne n'y a reconnu le moindre talent pour distribuer les jours & les ombres, ni cette grace, cette facilité qui se font remarquer dans les ouvrages de nos bons artistes. Il y a dans toutes leurs productions quelque chose de roide & de mesquin, qui déplaît aux gens d'un goût un peu délicat. Tout y porte le caractere particulier de leur génie, qui manque de feu & d'élévation.

Ce qui nous fait supporter ces énormes défauts dans ceux de leurs ouvreges qui représentent des sleurs, des oiseaux, des arbres, c'est qu'aucun de ces objets n'est en relief. Les sigures sont peintes sur les étoffes même, avec des couleurs presque ineffaçables. Cependant l'illusson est si entiere, qu'on croiroit tous ces objets bro-

chés ou brodés.

Les étoffes unies de la Chine n'ont pas besoin d'indulgence. Elles sont parfaites, ains que leurs couleurs, le verd & le rouge en particulier. Le blanc du damas a un agrément infini. Les Chinois n'emploient à cet ouvrage que des soies de Tche-Kiang,

### 334 Histoire philosophique

Ils font, comme nous, débouillir la chaîne à fondi, mais ils ne cuifent la trame qu'à demi. Cette méthode conferve à l'étoffe un peu de corps & de fermeté. Les blancs en font roux, fans être jaunâtres, & délicieux à la vue, fans avoir ce grand éclat qui la farigue. Elle ne se repose pas moins agréablement sur les vernis Chinois.



#### CHAPITRE XLV.

Les Européens achatent des ouvrages de vernis & du papier à la Chine.

LE vernis est une espece de gomme liquide de couleur roussaire. Celui du Japon est présérable à ceux du Tonquin & de Siam, qui ont eux-mêmes une grande supériorité sur celui de Camboge. Les Chinois en achetent dans tous les marchés; parce que celui qu'ils tirent de plusieurs de leurs provinces ne suffit pas à leur consommation. L'arbre qui le donne se nomme Tsichu, & a l'écorce ainsi que la feuille du frêne. Sa plus grande élévation est de quinze pieds, & sa grosseur commune de deux pieds & demi. Il ne produit ni fleurs ni fruits, & se se multiplie ainsi.

Au printems , lorsque la seve du Tsi-

shu commence à se développer , il faux choisir le plus vigoureux des rejettons qui fortent du tronc de l'arbre. On l'enduit d'une terre jaune que l'on enveloppe d'une natte propre à le défendre des impressions de l'air. Si le rejeton pouffe rapidement des racines, on le coupe & on le plante en automne. Si la nature est plus tardive. on remet l'opération à un autre tems. En quelque faifon qu'elle se fasse, il faut garantir des fourmis le nouveau plant, en remplissant de cendres la fosse qui lui est destinée.

Ce n'est qu'à sept ou huit ans que le Tsi-chu offre du vernis, & c'est en été qu'il le donne. Il coule de différentes incifions faites de distance en distance à l'écorce seule. Une coquille recoit la liqueur à chaque fente. La récolte peut passer pour bonne lorsque mille arbres rendent dans une nuit vingt livres de vernis. Cette gomme est si dangereuse, que ceux qui la mettent en œuvre font obligés, pour se garantir de sa malignité, de prendre les précautions les plus fuivies. Les ouvriers se frottent les mains & le visage d'huile de rabette, avant & après le travail. Ils ont un masque, des gants, des bottines, & un plastron devant l'estomac. Le vernis s'emploie de deux manieres. Dans la premiere, l'on frotte le beis d"une huile particuliere aux Chinois: &

dès qu'elle est seche l'on applique le vernis. Sa transparence est telle que les veines du bois paroissent peintes, si l'on n'en met que deux ou trois couches. Il n'y a qu'à les multiplier pour donner au vernis l'éclat du miroir.

L'autre maniere est plus compliquée. Avec le secours d'un massic, on colle sur le bois une espece de carton. Ce sond uni & solide reçoit successivement plusieurs couches de vernis. Il ne doit être ni trop épais, ni trop liquide; & c'est à faisir ce juste milieu que consiste principalement le mérite de l'artiste.

De quelque maniere que le vernis soit employé, il rend le bois comme incorruptible. Les vers ne s'y établissent que disficilement, & l'humidité n'y pénetre presque jamais. Il ne faut qu'un peu d'attention pour empêcher que l'odeur même ne s'y attache.

L'agrément du vernis répond à fa folidité. Il fe prête à l'or, à l'argent, à toutes les couleurs. On y peint des hommes, des campagnes, des palais, des chaffes, des combats. Il ne laifferoit rien à desirer, si de mauvais desseins Chinois ne le déparoient généralement.

Malgré ce vice, les ouvrages de vernis exigent des foins extrêmement fuivis. On leur donne au moins neuf ou dix couches, qui ne fauroient être trop légeres. Il faut

laisfer

laisser entre elles un intervalle suffisant, pour qu'elles puissent bien sécher. L'espace doit être encore plus confidérable entre la derniere couche, & le moment où l'on commence à polir , à peindre & à dorer. Pour tous ces travaux, un été fusfit à peine à Nankin, dont les atteliers fournissent la cour & les principales villes de l'empire. A Canton on va plus vîte. Comme les Européens demandent beaucoup d'ouvrages; qu'ils les veulent affortis à leurs idées, & qu'ils ne donnent que peu de tems pour les exécuter; tout se fait avec précipitation. L'artiste, forcé de renoncer au bon, borne fon ambition à produire des effets qui puissent arrêter agréablement la vue. Le papier n'a jamais les mêmes imperfections.

Originairement, les Chinois écrivoient avec un poincon de fer sur des tablettes de bois, qui réunies, formoient des volumes. Dans la suite ils tracerent leurs caracteres fur des pieces de foie ou de toile, auxquelles on donnoit la longueur & la largeur dont on avoit besoin. Enfin le secret du papier fut trouvé, il y.a feize fiecles.

On croit communément que ce papier se fait avec de la soie. Ceux auxquels la pratique des arts est peu familiere, n'ignorent pas qu'il est impossible de diviser fuffisamment la soie, pour en composer

Tome II.

une pâte uniforme. C'est le coton qui est la matiere du bon papier Chinois, d'un papier qui seroit comparable, peut-être même supérieur au nôtre, s'il se conservoit aussi long-tems.

Le papier inférieur, celui qui n'est pas destiné à l'écriture, est composé de la premiere ou feconde écorce du mûrier, de l'orme, du cotonier, & fur-tout du Bambou. Ces matieres, après avoir pourri dans des eaux bourbeuses, sont enterrées dans la chaux. On les blanchit au foleil ; & des chaudieres bouillantes les réduisent en une pâte fiuide qui est étendue sur des claies, d'où il fort des feuilles de dix ou douze pieds, & même davantage. C'est de ce papier que sont formés les ameublemens Chinois. Il plaît finguliérement par les formes, l'éclat & la variété que l'industrie a fu lui donner.

Quoique ce papier se coupe, qu'il prenne l'humidité, & que les vers l'attaquent, il est devenu un objet de commerce. L'Europe a emprunté de l'Afie l'idée d'en meubler des cabinets, d'en composer des paravents. Cependant ce goût commence à passer. Déjà les papiers Anglois remplacent ceux de la Chine, & les banniront fans doute, lorsqu'ils auront atteint plus de perfection. Les François imitent cette nouveauté, & il est vraisemblable que toutes les nations l'adopteront.

### & politique. Liv. V.

339

Outre les objets dont on a parlé, les Européens achetent à la Chine de l'ancre, du camphre, du borax, de la rhubarbe, de la gomme lacque, du rottin, espece de canne qui sert à faire des fauteuils, & ils y achetoient autresois de l'or.

En Europe un marc d'or vaut à-peuprès quatorze marcs & demi d'argent. S'il existoit un pays où il en valût vingt . nos négocians y en porteroient, pour l'échanger contre de l'argent. Il nous ranporteroient cet argent pour l'échanger contre de l'or , auquel il donneroit la même destination. Cette activité continueroit jusqu'à ce que la valeur relative des deux métaux se trouvât à-peu-près la même dans les deux contrées. Le même intérêt fit envoyer long-tems à la Chine® de l'argent pour le troquer contre de l'or. On gagnoit à cette mutation quarantecinq pour cent. Les compagnies exclusives ne firent jamais ce commerce; parce qu'un pareil bénéfice, quelque confidérable qu'il paroisse, auroit été fort inférieur à celui qu'elles faisoient sur les marchandises. Leurs agens qui n'avoient pas la liberté du choix, se livrerent à ces spéculations pour leur propre compte. Ils poufferent cette branche d'industrie avec tant de vivacité, que bientôt ils ne trouverent pas un avantage fuffisant à la continuer. L'or

est plus ou moins cher à Canton suivant la faison où l'on l'achete. On l'a à bien meilleur marché depuis le commencement de février jusqu'à la fin de mai, que durant le reste de l'année, où la rade est remplie de vaisseaux étrangers. Cependant dans les tems les plus favorables il n'y a que dix-huit; pour cent à gagner, gain insuffisant pour tenter personne. Les employés de la compagnie de France sont les seuls qui n'aient pas souffert de la cessassion de ce commerce, qui leur fut toujours défendu. Les directeurs se réservoient exclusivement cette source de fortune. Plusieurs y puisoient; mais Castanier seul se conduisoit en grand négociant. Il expédioit des marchandises pour le Mexique. Les piastres qui provenoient de leur vente, étoient portées à Acapulco, d'où elles paffoient aux Philippines, & de-là à la Chine où on les convertissoit en or. Cet habite homme, par une circulation si lumineuse, ouvroit une carriere dans laquelle il est bien étonnant que personne n'ait marché après lui.

Toutes les nations Européennes qui passent le cap de Bonne-Espérance, vont à la Chine. Les Portugais y aborderent les premiers. On leur céda avec un espace d'environ trois milles de circonsérence, Macao, ville bâtie dans un terrein stérile & inégal, sur la pointe d'une

## & politique. Liv. V. 341

petite isle située à l'embouchure de la riviere de Canton. Ils obtinrent la difpolition de la rade trop resferrée, mais fure & commode, en s'affujettiffant à payer à l'empire tous les droits d'entrée; & ils acheterent la liberté d'élever des fortifications, en s'engageant à un tribut annuel de 37, 500 livres. Tout le tems que la cour de Lisbonne donna des loix aux mers des Indes, cette place fut un entrepôt célebre. Sa prospérité diminua dans les mêmes proportions que la puisfance des portugais. Insensiblement elle s'est anéantie. Macao n'a plus de liaison avec sa métropole, & toute sa navigation se réduit à l'expédition de trois petits bâtimens, un pour Timor, & deux pour Goa. Jusqu'en 1744, les foibles restes d'une colonie autrefois si florissante, avoient joui d'une espece d'indépendance. L'affaffinat d'un Chinois détermina le viceroi de Canton à demander à sa cour un magistrat pour instruire, pour gouverner les barbares de Macao; ce furent les propres termes de la réquête. On envoya un Mandarin, qui prit possession de le place au nom de fon maître. Il dédaigna d'habiter parmi des étrangers, pour lesquels on a un si grand mépris; & il a établi sa demeure à une lieue de la

Les Hollandois furent encore plus mal-

### 342 Histoire philosophique

traités, il y a près d'un fiecle. Ces républicains qui malgré l'afcendant qu'ils avoient pris dans les mers d'Afie, s'étoient vus exclus de la Chine par les intrigues des Portugais, parvinrent à s'en ouvrir enfin les ports. Mécontens de l'existence précaire qu'ils y avoient, ils tenterent d'élever un fort auprès de Houang-pon, fous prétexte d'y bâtir un magafin. Leur projet étoit, dit-on, de se rendre maîtres du cours du Tigre, & de faire également la loi aux Chinois & aux étrangers qui voudroient négocier à Canton. On démêla leurs vues, plutôt qu'il ne convenoit à leurs intérêts. Ils furent massacrés, & leur nation n'ofa de long - tems se montrer sur les côtes de l'empire. Elle y reparut vers l'an 1730. Les premiers vaisseaux qui y aborderent ; étoient partis . de Java. Ils portoient différentes productions de l'Inde en général, de leurs colonies en particulier, & les échangeoient contre celles du pays. Ceux qui les conduisoient, uniquement occupés du soin de plaire au conseil de Batavia, de qui ils recevoient immédiatement leurs ordres . & dont ils attendoient leur avancement, ne songeoient qu'à se défaire avantageusement des marchandises qui leur étoient confiées, fans s'attacher à la qualité de celles qu'ils recevoient. La compagnie ne tarda pas à s'appercevoir que de cette maniere, elle

ne foutiendroit jamais dans ses ventes la concurrence des nations rivales. Cet e confidération la détermina à faire parțir direchement d'Europe, des navires avec de l'argent. Ils touchent à Batavia, où ils se chargent des denrées du pays propres pour la Chine, & reviennent direchement dans nos parages, avec des cargaisons beaucoup mieux composées qu'elles n'étoient autresois, mais non pas aussi-bien que celles des Anglois.

De tous les peuples qui ont fait le commerce de la Chine, cette nation est celle qui l'a le plus fuivi. Elle avoit une loge dans l'isle de Chusan, du tems que les affaires se traitoient principalement à Emouy. Lorsque des circonstances particulieres les eurent amenés à Canton, fon activité fut toujours la même. L'obligation imposée à sa compagnie d'exporter les étoffes de laine, la détermina à y entretenir affez conftamment des employés chargés de les vendre. Cette pratique, jointe au goût qu'on prit dans les possessions Angloises pour le thé , fit tomber dans ses mains vers la fin du dernier fiecle presque tout le commerce de la Chine avec l'Europe. Les droits énormes que mit le gouvernement sur cette conformation étrangere, ouvrirent les yeux des autres nations, de la France en particulier.

Cette monarchie avoit formé, en 1660,

une campagnie parriculiere pour ce commerce. Un riche négociant de Rouen, nommé Fermanel, étoit à la tête de l'entre-prise. Il avoit jugé qu'elle ne pouvoit être exécutée utilement avec un fonds de deux cents vingt mille livres, & les fouscriptions ne monterent qu'à cent quarante mille; ce qui fut cause que le voyage fut malheureux. L'éloignement qu'on avoit naturellement pour un empire, qui ne voyoit dans les étrangers que des hommes propres à corrompre ses mœurs, à entreprendre fur sa liberté, fut considérablement augmenté pas les pertes qu'en avoit faites. Inutilement les dispositions de ce peuple changerent vers l'an 1685, & avec elles la maniere dont nous étions traités. Les François ne fréquenterent que rarement fes ports. La nouvelle société qu'on forma, en 1698, ne mit pas plus d'activité dans fes expédititions que la premiere. Ce commerce n'a pris de la confistance que lorsqu'il a été réuni à celui des Indes . & dans la même proportion.

Les Danois & les Suédois ont commencé à fréquenter les ports de la Chine à-peuprès dans le même tems , & s'y font gouvernés suivant les mêmes principes. Il est vraisemblable que celle d'Émbden les auroit adoptés, si elle est eu le tems de p rendre quelque confistance.

#### CHAPITRE XLVI.

A quelles sommes s'elevent les achats que les Européens sont à la Chine.

Es achats que les Européens font annuellement à la Chine, peuvent s'apprécier par ceux de 1766, qui font montés à 26, 754, 494 liv. Cette fomme, dont le thé feul absorbe plus des quatre cinquiemes, a été payée en piastres ou en marchandises apportées par ving-trois vaisfeaux. La Suede a fourni 1, 935, 168 liv. en argent; & en étain, en plomb, en autres marchandises, 427, 500 liv. Le Dannemarck, 2, 161, 630 livres; & en fer , plomb & pierres à fusils , 231 , 000 liv. La France, 4, 000, 000 livres en argent, & 400, 000 livres en draperies. La Hollande, 2, 735, 400 livres en argent, 44, 600 livres en lainages. & 4, 000, 150 livres en productions de fes colonies. La Grande-Bretagne, 5, 443, 566 !. en argent, 2, 000 475 livres en étoffes de laine, & 3, 375, 000 livres, en plufieurs objets tirés des diverses parties de l'Inde. Toutes ces sommes réunies forment un total de 26, 754, 494 livres. Nous

### 46 Histoire philosophique

ne faisons pas entrer dans ce calcul dix millions en argent que les Anglois ont porté de plus que nous n'avons dit; par ce qu'ils étoient destinés à payer les dettes que cette nation avoit contractées, ou à former un fonds d'avance pour négocier dans l'intervalle des voyages.



### Que deviendra le commerce de l'Europe avec la Chine?

L n'est pas aisé de prévoir ce que deviendra ce commerce. Quelque passion qu'ait la Chine pour l'argent ; elle paroît plus portée à fermer ses ports aux Européens que disposée à leur faciliter les moyens d'étendre leurs opérations. A mesure que l'esprit Tartare s'est affoibli, que les conquérans fe font nourris des maximes du peuple vaincu, ils ont adopté ses idées, fon aversion, son mépris en particulier pour les étrangers. Ces dispositions se sont manifestées par des gênes humiliantes, qui ont successivement remplace les égards qu'on avoit pour eux. De cette fituation équivoque à une expulsion entiere, il n'y a pas bien loin. Elle pourroit être d'autant plus prochaine, qu'il y a une nation active. & politique. Liv. V. 347

qui s'occupe peu t- être en secret des moyens de l'effectuer.

Les Hollandois voient, comme tout le monde, que l'Europe a pris un goût vif pour plusieurs productions Chinoifes. Ils doivent penfer, que l'impossibilité de les tirer directement du lieu de leur origine, n'en anéantiroit pas la confommation. Si neus étions tous exclus de l'empire, ses sujets exporteroient eux-mêmes leurs marchandifes. Comme l'imperfection de leur marine ne leur permet pas de pouffer loin leur navigation, ils ne pourroient les déposer qu'à Java ou aux Philippines; & nous ferions réduits à les tirer de l'une des deux nations à qui ses colonies appartiennent. La concurrence des Espagnols est si peu à craindre, que les Hollandois seroient assurés de voir ce commerce entier tomber dans leurs mains. Il est horrible de soupconner ces républicains d'une politique si basse; mais personne n'ignore que de maindres intérêts les ont déterminés à des actions plus odienfes.

Si eles ports de la Chine, étoient une fois fermés, il est vraisemblable qu'ils le feroient pour toujours. L'obstination de cette nation; ne lui permettroit jamais de revevenir sur les pas, & nous ne voyons point que la force pût l'y contraindre. Quels moyens pourroit-on employer contre un état dont la nature nous a séparés par un

espace de huit mille lieues? Il n'est po int de gouvernement assez dépourvu de lumieres, pour imaginer que des équipages satigués. osassent enter des conquêtes dans un pays défendu par un peuple innombrable, quelque lâche qu'on suppose une nation avec laquelle les Européens ne se sont pas encore mesurés. Les coups qu'on lui porteroit se réduiroient à intercepter sa navigation dont elle s'occupe peu, & qui n'intéresse,', ni ses commodités; ui sa subsistance.

Cette vengeance inutile n'auroit même qui tems fort borné. Les vaiffeaux deftinés à cette croîfiere de piraterie, feroient écartés de ces parages une partie de l'année par les mouçons, & l'autre partie par les tempêtes nommées typhons, qui font particulieres aux mers de la Chine.

Après avoir développé la maniere dont les nations de l'Europe ont conduit jufqu'à préfent le commerce des Indes, il convient d'examiner trois questions qui semblent naître du fond du sujet, & qui ont partagé jusqu'ici les esprits. Doit-on continuer ce commerce? Les grands établiffemens sont-ils nécessaires pour le faire avec succès? Faut-il le laisser dans les mains des compagnies exclusives? Nous porterons dans cette discussion l'impartialité d'un homme de lettres, qui n'a dans cette cause d'autre intérêt que celui du genre humain.



L'Europe doit-elle continuer fon commerce avec les Indes?

EUX qui voudront confidérer l'Europe comme ne formant qu'un feul corps, dont les membres font unis entr'eux par un intérêt commun, ou du moins semblable, ne mettront pas en problème si ses liaisons avec l'Asie lui sont avantageuses. Le commerce des Indes augmente évidemment la masse de nos jouissances. Il nous donne des boisfons faines & délicieuses, des commodités plus recherchées, des ameublemens plus gais, quelques nouveaux plaifirs, une exiftence plus agréable. Des attraits si puissans ont également agi fur les peuples qui, par leur position, leur activité, le bonheur de leurs découvertes, la hardiesse de leurs entreprises, pouvoient aller puiser ces délices à leur scurce; & sur les nations qui n'ont pu se les procurer que par le canal intermédiaire des états maritimes, dont la navigation faifoit refluer .dans tout notre continent la furabondance de ces voluptés. La passion des Européens pour ce luxe étranger a été si vive, que, ni les plus fortes impolitions, ni les prohibitions, & les peines les plus féveres, n'ont pu l'arrêter. Après avoir lutté vainement contre un penchant qui s'irritoit par les obsfacles, tous les gouvernemens ont été forcés de céder au torrent, quoique des préjugés univerfels, cimentés par le tems & l'habitude, leur fissent regarder cette complaisance comme nuisble à la stabilité du bonheur général des nations.

Il étoit tems que cette tyrannie finit. Doutera-t-on que ce foit un bien d'ajouter aux jouissances propres d'un climat-, celles qu'on peut tirer des climats étrangers? La fociété univerfelle existe pour l'intérêt commun , & par l'intérêt réciproque de tous les hommes qui la composent. De leur communication il doit réfulter une augmentation de félicité. Le commerce est l'exercice de cette précieuse liberté, à laquelle la nature a appellé tous les hommes, a attaché leur bonheur. & même leurs vertus. Disons plus: nous pe les voyons libres que dans le commerce; ils ne le deviennent que par les loix qui favorifent réellement le commerce : & ce qu'il y la d'heureux en cela , c'est qu'en même tems qu'il est le produit de la liberté, il sert à la maintenir.

On a mal vu l'homme, quand on a imaginé que pour le rendre heureux, il falloit l'accoutumer aux privations. Il est vrai que l'habitude des privations diminue la somme de nos malheurs; mais en retranchant encore plus fur nos plaifirs que fur nos peines, elle conduit I homme a l'infensibilité plutôt qu'au bonheur. S'il a recu de la nature un cœur qui demande à fentir; si son imagination le promene sans cesse malgré lui sur des projets ou des fantômes de félicité qui le flattent ; laissez à fon ame inquiete un vaste champ de jouisfances à parcourir. Que notre intelligence nous apprenne a voir dans les biens dont nous jouissons, des motifs de ne pas regretter ceux auxquels nous ne peuvons atteindre : c'est-là le fruit de la sagesse. Mais exiger que la raison nous persuade, de rejeter ce que nous pourrions ajouter à ce que nous possédons, c'est contredire la nature, c'est anéantir peut-être les premiers principes de la fociabilité.

Comment réduire l'homme à se contenter de ce peu que les moralistes prescrivent à se besoins? Comment fixer les limites du nécessaire, qui varie avec sa situation, ses connossisances & ses desirs? A peine eut-il simplisé par son industrie les moyens de se procurer la subsistance, qu'il employa le tems qu'il venoit de gagner, à étendre les bornes de ses saultés & le domaine de ses jouissances. De la naquirent tous les besoins factices. La découverte d'un nouveau genre de sen sations excita le desir de les conserver, de

la curiofité d'en imaginer d'une autre espece. La persection d'un art, introduisit la connoissance de plusieurs. Le fuccès d'une guerre occasionnée par la faim cu par la vengeance, donna la tentation des conquêtes. Les hafards de la navigation jeterent les hommes dans la nécessité de se détruire ou de se lier. Il en fut des traités de commerce entre les nations féparées par la mer, comme des pactes de fociété entre les hommes femés & rapprochés par la nature fur une même terre. Tous ces rapports commencerent par des combats, & finirent par des affociations. La guerre & la navigation ont mêlé les fociétés & les peuplades. Dès-lors les hommes se sont trouvés liés par la dépendance ou la communication. L'alliage des nations fondues ensemble dans l'incendie des guerres, s'épure & se polit par le commerce. Dans fa destination, le commerce veut que toutes les nations se regardent comme une fociété unique, dont tous les membres ont également droit de participer aux biens de tous les autres. Dans fon objet & fes. moyens, le commerce suppose le desir & la liberté concertée entre tous les peuples, de faire tous les échanges qui peuvent convenir à leur fatisfaction mutuelle. Defir de jouir , liberté de jouir ; il n'y a que ces deux refforts d'activité, que ces deux principes de sociabilité, parmi les hommes.

Que peuvent opposer à ces raisons d'une communication libre & universelle, ceux qui blâment le commerce de l'Europe avec les Indes? Qu'il entraîne une perte considérable d'hommes; qu'il arrête les progrès de notre industrie; qu'il diminue la masse de notre argent. Il est aisé de détruire ces objections.

Tant que les hommes jouiront du droit de se choisir une profession, d'employer à leur gré leurs facultés, ne foyons pas inquiets de leur destinée. Comme dans l'état de liberté chaque chose a le prix qui lui convient, ils ne braveront aucun danger qu'autant qu'ils en seront payés. Dans des sociétés bien ordonnées, chaque individu doit être le maître de faire ce qui convient ·le mieux à fon goût, à ses intérêts, tant qu'il ne blesse en rien la propriété, la liberté des autres. Une loi qui interdiroit tous les travaux où les hommes peuvent courir le rifque de leur vie, condamneroit une grande partie du genre humain à mourir de faim, & priveroit la fociété d'une foule d'avantages. On n'a pas besoin de passer la ligne pour faire un métier dangereux; & sans sortir de l'Europe, on trouveroit des professions beaucoup plus destructives de l'espece humaine que la navigation des Indes. Si les périls des voyages maritimes moiffonnent quelques hommes, donnons · à la culture de nos terres toute la protec-

tion qu'elle mérite., & notre population fera si nombreuse, que l'état pourra moins regretter les victimes volontaires que la mer engloutit. On peut ajouter que la plupart de ceux qui périssent dans ces voyages de long cours, sont enlevés par des causes accidentelles, qu'il seroit facile de prévenir par un régime de vie plus sain, & par une conduite plus réglée. Mais quand on ajoute aux vices de son climat & de ses mœurs, les vices corrupteurs des climats où l'on aborde; comment résister à ce double principe de destruction?

En supposant même que le commerce des Indes dât coûter à l'Europe autant d'hommes que l'on prétend qu'il en absorbe ou qu'il en fait périr, est-il bien certain que cette perte n'est pas réparée & compensée par les travaux dont il est la source, & qui nourrissent, qui multiplient la population? Les hommes dispertés sur les vaisfeaux qui voguent vers ces parages, n'occuperoient-ils pas sur la terre une place qu'ils laissent à remplir par des hommes à naître? Qu'on jette un regard attentis sur le grand nombre d'habitans qui couvrent le territoire resserve des peuples navigateurs, & l'on sera convaincu que ce n'ost pas la navigation d'Asse, ni même la navigation en général, qui diminue la populations des Européens, mais qu'elle seule balance peut-être toutes les causes de dépé-

riffement & de décadence de l'espece humaine. Rassurons encore ceux qui craignent que le commerce des Indes ne diminue les occupations & les profits de notre industrie.

Ouand il feroit vrai que cette commucation auroit arrêté quelques - uns de nos travaux, à combien d'autres n'a-t-elle pas donné naissance? La navigation lui doit une grande extension. Nos colonies en ont recu la culture du fucre, du café & de l'indigo. Plusieurs de nos manufactures sont alimentées par fes foies & par fes cotons. Si la Saxe & d'autres contrées de l'Europe. font de belles porcelaines; si Valence fabrique des Pékins supérieurs à ceux de la Chine même ; si la Suisse imite les mousselines & les toiles brodées de Bengale ; fi l'Angleterre & la France impriment supérieurement des toiles ; si tant d'étoffes inconnues autrefois dans nos climats occupent aujourd'hui nos meilleurs artiftes . n'est-ce pas de l'Inde que nous tenons tous ces avantages?

Allons plus loin, & fupposons que nous ne devons aucun encouragement, aucune connoissance a l'Asie, la confommation que nous faisons de ses marchandises n'en doit pas nuire davantage à notre industrie. Car avec quoi les payons-nous? N'est-ce pas avec le prix de nos ouvrages portés en Amérique? Je vends à un Espagnol pour cent francs de toile, & j'envoie cet argent.

aux Indes. Un autre envoie aux Indes la même quantité de toile en nature. Eui & moi en rapportons du thé. Est - ce qu'au fond notre opération n'est pas la même ? Est-ce que nous n'avons pas également converti en thé une valeur de cent francs en toile? Nous ne différons, qu'en ce que l'un fait ce changement par deux procédés, & que l'autre le fait par le moyen d'un feul. Supposez que les Espagnols au lieu d'argent me donnent d'autres marchandises dont l'Inde soit curieuse : est-ce que j'aurai diminué les travaux de la nation quand j'aurai porté ces marchandises aux Indes? N'est-ce pas la même chose que si j'y avois porté nos productions en nature? Je pars d'Europe avec des manufactures nationales. Je les vais changer dans la mer du Sud contre des piastres. Je porte ces piastres aux Indes. J'en rapporte des choses utiles ou agréables. Ai-je rétréci l'industrie de l'état? Non, j'ai étendu la consommation de ses produits, & j'ai multiplié ses jouisfances. Ce qui trompe les gens prévenus contre le commerce des Indes , c'est que les piastres arrivent en Lurope avant d'être transportées en Asie. En derniere analyse, que l'argent foit ou ne foit pas employé comme gage intermédiaire , j'ai échangé directement ou indirectement avec l'Asie, des chofes ufuelles contre des chofes usuelles, mon industrie contre son industrie, mes productions contre fes produc-

Mais, s'écrient quelques esprits chagrins, l'Inde a englouti dans tous les tems les tréfors de l'univers. Depuis que le hasard a donné aux hommes la connoissance de la métallurgie, disent ces censeurs, ont n'a cessé de cultiver cet art. L'avarice pâle, inquiete, n'a pas quitté ces rochers ftériles, où la nature avoit enfoui sagement de perfides tréfors. Arrachés des abymes de la terre, ils ont toujours continué de fe répandre sur sa surface, d'où, malgré l'extrême opulence des Romains & de quelques autres peuples, on les a vus disparoitre en Europe, en Afrique, dans une partie de l'Asie même. Les indes les ont abforbés. L'argent prend encore aujourd'hui. la même route. Il coule sans interruption de l'Occident au fond de l'Orient, & s'y fixe, sans que rien puisse jamais le faire rétrograder. C'est donc pour les Indes que les mines du Pérou font ouvertes; c'est donc pour les Indiens que les Européens se font souillés de tant de crimes en Amérique. Tandis que les Espagnols épuisent le fang de leurs esclaves dans le Mexique, pour arracher l'argent des entrailles de la terre, les Banians se fatiguent encore davantage pour l'y faire rentrer. Si jumais les richeffes du Potofi tariffent ou s'arrêtent, notre avidité sans doute ira les déterrer sur

les côtes du Malabar, où nous les avons apportées. Après avoir épuisé l'Inde de perles & d'aromates, nous irons peut-être les armes à la main y ravir le prix de ce luxe. Ainsi nos cruautés & nos caprices entraîneront l'or & l'argent dans de nouveaux climats, où l'avarice & la superstition les enfouiront encore.

Ces plaintes ne sont pas sans fondement. Depuis que les autres parties du monde ont ouvert leur communication avec l'Inde, elles ont toujours échangé des métaux contre des arts & des denrées. La nature à prodigué aux Indiens le peu dont ils ont besoin; le climat leur interdit notre luxe, & la religion leur donne de l'éloignement pour les choses qui nous servent de nourriture. Comme leurs usages, leurs mœurs, leur gouvernement, font restés les mêmes au milieu des révolutions qui ont bouleverfé leur pays, il n'est pas permis d'espérer qu'ils puissent jamais changer. L'Inde a été, l'Inde sera ce qu'elle est. Tout le tems qu'on y fera le commerce, on y portera de l'argent, on en rapportera des marchandises. Mais avant de se récrier contre l'abus de ce commerce, il faut en suivre la marche, en voir le réfultat.

D'abord il est constant que notre or ne paffe pas aux Indes. Ce qu'elles en produisent est augmenté continuellement de celui du Monomotapa, qui y arrive par la côte orientale de l'Afrique & par la mer Rouge; de celui des Turcs, qui y entre par l'Arabie & par Baffora ; de celui de Perfe, qui prend la double route de l'océan & du continent. Jamais celui que nous tirons des colonies Espagnoles & Portugaises, ne groffit cette masse énorme. En général, nous fommes si éloignés d'envoyer de l'or dans les mers d'Asie, que pendant long - tems nous avons porté de l'argent à la Chine, pour l'y échanger contre de l'or.

L'argent même que l'Inde reçoit de nous ne forme pas une aussi grosse somme qu'on feroit tenté de le croire, en voyant la quantité immenfe de marchandiles que nous en tirons. Leur vente annuelle s'éleve depuis quelque tems à cent-cinquante millions. En supposant qu'elles n'ont coûté que la moitié de ce qu'elles ont produit , il devroit être passé dans l'Inde pour seur achat foixante-quinze millions, fans compter ce que nous aurions dû y envoyer pour nos établiffemens. On ne craindra pas d'affurer, que depuis quelque tems toutes les nations réunies de l'Europe n'y portent pas annuellement au-delà de vingt-quatre millions. Huit millions fortent de France ; fix millions de Hollande, trois millions d'Angleterre, trois millions du Dannemarck, deux millions de la Suede , & deux millions du Portugal. Il faut donner de la vraifemblance à ce calcul.

Quoiqu'en général les Indes n'aient nul

tant de fiecles? Il est visible que ces sommes réunies à d'autres moins considérables, que les Européens ont acquises par la supériorité de leur intelligence & de leur courage, ont du retenir parmi nous beaucoup d'argent, qui, sans ces révolutions, auroit

pris la route de l'Afie.

Cette riche partie du monde, nous a même restitué une partie des trésors que nous y avions versés. Personne n'ignore l'expédition de Koulikan dans l'Inde; mais tout le monde ne fait pas que ce terrible vainqueur arracha à la mollesse, à la lâcheté des Mogols, pour plus de deux milliards en especes ou en effets précieux. Le palais feul de l'empereur, en renfermoit d'inestimables & fans nombre. La fale du trône étoit revêtue de lames d'or. Des diamans en ornoient le plafond. Douze colonnes d'or massif, garnies de perles & de pierres. précieuses, formoient trois côtés du trône, dont le dais sur - tout étoit digne d'attention. Il représentoit la figure d'un paon, qui, étendant sa queue & ses aîles, couvroit le monarque de son ombre. Les diamans, les rubis, les émeraudes, toutes les pierreries dont ce prodige de l'art étoit composé, réprésentaient au naturel les couleurs de cet oiseau brillant. Sans doute qu'une partie de ces richesses est rentrée dans l'Inde. Les guerres cruelles, qui, depuis ce tems-là ont désolé la Perse, auront

fait enterrer bien des tréfors venus de la conquête du Mogol. Mais il n'est pas pofible que différentes branches de commerce n'en aient fait couler quelques partics en Europe, par des canaux trop connus pour

en parler ici.

Admettons, fi l'on yeut, qu'il n'en ait rien reflué parmi nous ; la cause de ceux qui condamnent le commerce des Indes, parce qu'il se fait avec des métaux , n'en fera pas meilleure. Il est aisé de le prouver. L'argent ne croît pas dans nos champs, c'est une production de l'Amérique, qui nous est transmise en échange de nos productions. Si l'Europe ne le versoit pas en Asie , bientôt l'Amérique scroit dans l'impossibilité de le verser en Europe. Sa furabondance dans notre continent, lui feroit tellement perdre de sa valeur, que les nations qui nous l'apportent ne pourscient plus en tirer de leurs colonies. Une fois que l'aune de toile, qui vaut présentement vingt fols, fera montée à une pistole, les Espagnols ne pourront plus l'acheter pour la porter dans le pays où croît l'argent. Ce métal leur coûte à exploiter. Dès que la dépense de cette exploitation fera décuplée, fans que l'argent ait augmenté de prix ; cette exploitation, plus onéreuse que profitable à ses entrepreneurs, sera nécessairement abandonnée. Il ne viendra plus de métaux du nouveau

## & politique. Liv. V.

363

monde dans l'ancien. L'Amérique ceffera d'exploiter ses meilleures mines ; comme par dégrés, elle s'est vue forcée d'abandonner les moins abondantes. Cet événement feroit même déjà arrivé, fi elle n'avoit trouvé un débouché d'environ trois milliards en Asie, par la route du cap de Bonne-Espérance ou par celle des Philippines. Ainfi ce verfement de métaux dans l'Inde, que tant de gens aveuglés par leurs préjugés ont regardé jusqu'ici comme si ruineux, a été également utile, & à l'Espagne dont il a foutenu l'unique manufacture, & aux autres peuples, qui, sans cela, n'auroient pu continuer à vendre, ni leurs productions, ni leur industrie. Le commerce des Indes ainsi justifié, il convient d'examiner's'il a été conduit dans les principes d'une politique judicieuse.



### CHAPITRE XLIX.

L'Europe a-t-elle besoin de grands établisfemens dans les Indes pour y faire le commerce?

À Ous les peuples de l'Europe, qui ont doublé le cap de Bonne-Espérance, ont cherché à fonder de grands empires en

Afie. Les Portugais, qui ont montré la route de ces riches contrées, ont donné, les premiers, l'exemple d'une ambition sans bornes. Peu contens de s'être rendus les maîtres des isles, dont les productions étoient précieuses, d'avoir élevé des forteresses par-tout où il en falloit, pour mettre dans leur dépendance la navigation de l'Orient; ils voulurent donner des loix au Malabar, qui, partagé en plufieurs petites souverainetés jalouses ou ennemies les unes des autres, sut forcé de fibbir le joug.

Les Espagnols ne montrerent pas d'abord plus de modération. Avant même
d'avoir achevé la conquête des Philippines,
qui devoient former le centre de leur
puissance, ils firent des esforts pour étendre plus loin leur domination. Si depuis ils
n'ont pas assujetti le reste de cet immense
archipel, s'ils n'ont pas rempli de leurs
fureurs tous les lieux voisins; il faut
chercher la cause de leur inaction dans
les trésors de l'Amérique, qui, fans asfouvir leurs destre, ont sixé leurs vues.

Les Hollandois enleverent au Portugal les meilleurs poste qu'il avoit dans le continent, & le chasserent de toutes les siles où croissent les épiceries. Ils n'ont réuss à conserver ces possessions, de même que celle qu'il y ont ajoutées, qu'en établissant un gouvernement moins vicieux

que celui du peuple fur les ruines duquel ils s'élevoient.

Les pas incertains & lents des Francois. ne leur ont pas permis pendant longtemps de former de grands projets ou de les suivre. Dès qu'ils se sont trouvés en force, ils ont profité du renversement de l'autorité Mogole, pour usurper l'Empire du Coromandel. On leur a vu conquérir, ou se faire céder par des négociations artificieuses un terrein plus étendu qu'aucune puissance Européenne n'en avoit jamais possédé dans l'Indostan.

Les Anglois, plus fages, n'ont travaillé à s'agrandir, qu'après avoir dépouillé les François, & lorsqu'aucune nation rivale ne pouvoit les traverser. La certitude de n'avoir, enfin, que les naturels du pays à combattre, les a déterminés à porter leurs armes dans le Bengale. C'étoit la contrée de l'Inde qui devoit leur fournir le plus de marchandises propres pour les marchés d'Asie & d'Europe, celle qui devoit le plus confommer de leurs manufactures, celle enfin, qu'à la faveur d'un grand fleuve, leur pavillon pouvoit le plus aisément tenir dans leur dépendance. Ils ont vaincu, & ils fe flattent de jouir long-tems du fruit de leurs victoires.

Leurs fuccès, ceux des François, ont confondu toutes les nations. On comprend fans peine comment des isles abandonnées à elles-mêmes , sans aucune liaison avec leurs voisins, sans avoir ni l'art, ni lès moyens de se désendre, ont pu être subjuguées. Mais des victoires remportées de nos jours, dans le continent, par cinq ou fix cents Européens, sur des armées innombrables de Gentils & de Mahométans, instruits la plûpart dans les arts de la guerre, causent un étonnement dont on ne revient pas. Les esprits devroient être cependant préparés de loin à ces étranges seenes.

A peine les Portugais parurent dans l'Ocient, qu'un petit nombre de vaisseaux & de soldats y bouleverserent les royaumes. Il ne fallut que l'établissement de quesques comproirs, la construction de quetques forts pour abattre les puissances de l'Inde. Lorsqu'elles cesserent d'ètre opprimées par les premiers conquérans, elles le furent par ceux qui les chassoient & les remplaçoient. L'histoire de ces délicieuses contrées, cessa d'ètre l'histoire des naturels des pays, & ne fut plus que celle de leurs tyrans.

Mais qu'étoit-ce donc que ces hommes finguliers, qui ne s'instruisoient jamais à l'école du malheur & de l'expérience ? qui se livroient eux-mêmes, sans défense, à leur ennemi commun ? qui n'apprenoient pas de leurs défaites continuelles, à re-

F. . .

pousser quelques aventuriers que la mer avoir comme vomis sur leurs côtes? Ces hommes toujours dupes & toujours victimes étoient-ils de la même espece que ceux qui les attaquoient? Pour résoudre ce problème, il suffira de remonter aux causes de la làcheté des Indiens; & nous commencerons par le déspotisme qui les écrase.

Il n'est point de nation, qui, en se policant, ne perde de sa vertu, de son courage, de fon amour pour l'indépendance; & il est tout simple que les peuples du midi de l'Asie, s'étant les premiers assemblés en société, aient été les premiers exposés au desporime. Telle a éré, depuis l'origine du monde, la marche de toutes les affociations. Une autre vérité également prouvée par l'histoire, c'est que toute puissance arbitraire se précipite vers sa destruction, & que des révolutions plus ou moins rapides, ramenent par - tout un peu plutôt, un peu plus tard la liberté. On ne connoît guere que l'Indostan, où les habitans ayant une fois perdu leurs droits, ne foient jamais parvenus à les recouvrer. Les tyrans font cent fois tombés, mais la tyrannie s'est toujours maintenue.

À l'escavage politique, s'est joint l'esclavage civil. L'Indien n'est pas le maître de sa vie : on n'y connoît point de loi qui la protege contre les caprices du despote, ni même contre les fureurs de ses délégués, Il n'est pas le maître de son esprit : l'étude de toutes les sciences intéressantes pour l'humanité lui est interdite; & toutes celles qui font reçues concourent à son abrutissement. Il n'est pas le maître du champ qu'il cultive : les terres & leurs productions appartiennent au Souverain ; & c'est beaucoup pour le laboureur, s'il peut se promettre de son travail une nourriture suffisante pour lui & pour sa famille. Il n'est pas le maître de son industrie : tout artiste qui a eu le malheur de montrer un peu de talent, court rifque d'être destiné au service du chef de l'empire, de ses lieutenans, ou de quelque homme riche, qui aura le droit de l'occuper à sa fantaisse. Il n'est pas le maître de ses richesses : pour se soustraire aux vexations; il dépose son or dans le fein de la terre, & l'y laisse enseveli même à sa mort, avec la folle persuafion qu'il lui servira dans une autre vie. Peut-on douter qu'une autorité absolue, arbitraire, tyrannique, qui enveloppe, pour ainfi-dire, l'Indien de tous les côtés, ne brise, tous les ressorts de son ame, & ne le rende incapable des facrifices qu'exige le courage?

Le climat de l'Indostan s'oppose aussi à de généreux efforts. La mollesse qu'il ins-

pire, met un obstacle invincible aux révolutions grandes & hardies, fi ordinaires dans les régions du Nord. Le corps & l'esprit également affoiblis n'ont que les vices & les vertus de l'esclavage. A la feconde, au plus tard à la troisieme génération, les Tartares, les Turcs, les Perfans les Européens même, prennent la nonchalance Indienne. Sans doute que des institutions religieuses ou morales pourroient vaincre les influences phyfiques. Mais les superstitions du pays n'ont jamais connu ce but élevé. Jamais elles n'ont promis de récompenses dans une autre vie, au citoyen généreux qui mourroit pour la défense ou la gloire de la patrie. En conseillant, en ordonnant même quelquefois le fuicide, par l'appât féduifant des délices futures, elles ont févérement défendu l'effusion du fang.

C'étoit une fuite nécessaire du système de la métemps/cose. Ce dogme doit infpirer à se sectateurs une charité habituelle & universelle. La crainte de nuire à leur prochain, c'est-à-dire à tous les animaux, à tous les hommes, les occupe continuellement. Le moyen qu'on soit soldat, quand on peut se dire : peut - être que l'éléphant, le cheval que je vais abattre, renserme l'ame de mon pere : peut-être l'ennemi que je vais percer, su autresois le ches de ma race? Ainsi aux Indes, la religion

fortifie la lâcheté, née du despotime & du climat. Les mœurs y ajoutent plus

encore..

Dans tous les régions, le plaisir de l'amour est le premier des plaisirs; mais le desir n'en est pas aussi ardent dans une zone que dans une autre. Tandis que les peuples du Septentrion, usent si modérément de ce délicieux présent de la na-ture, ceux du midi s'y livrent avec une fureur qui brise tous les ressorts. La politique a quelquefois tourné ce penchant à l'avantage de la fociété; mais les légiflateurs de l'Inde paroissent n'avoir eu en vue que d'augmenter les funestes influences d'un climat brûlant. Les Mogols, derniers conquérans de ces contrées, ont éré plus loin. L'amour n'est, pour eux, qu'une débauche honteuse & destructive confacrée par la religion, par les loix, par le gouvernement. La conduite militaire des peuples de l'Indostan, soit Gentils, foit Mahométans, est digne de pareilles mœurs. On entrera dans quelques détails; & on les puisera dans les écrits d'un officier Anglois, que ses faits de guerre ont rendu célébre dans ces contrées éloignées.

D'abord les foldats composent la moindre partie des camps Indiens. Chaque cavalier est suivi de sa femme, de ses enfans, & de deux domestiques, dont l'un

# & politique. Liv. V. 371

doit panser le cheval & l'autre aller au fourrage. Le cortege des officiers & des généraux, est proportionné à leur vanité, à leur fortune & à leur grade. Le Souverain lui-même, plus occupé, lorsqu'il se met en campagne, de l'étalage de sa magnificence que des besoins de la guerre, traîne à sa suite, son ferrail, ses éléphans, fa cour, la plupart des fujets de fa capitale. La nécessité de pourvoir aux befoins, aux caprices, au luxe de cette bifarre multitude, forme naturellement au milieu de l'armée une espéce de ville, remplie de magafins & d'inutilités. Les mouvemens d'un monstre si pesant & si mal constitué. font nécessairement fort lents. Il regne une grande confusion dans ses marches, dans ses opérations. Quelque fobres que foient les Indiens & même les Mogols, les vivres doivent leur manquer fouvent, & la famine entraîne après elle des maux contagieux, une affreuse mortalité.

Cependant, elle n'emporte presque jamais que des recrues. Quoiqu'en général, les habitans de l'Indostan assectent une grande passion pour la gloire militaire, ils sont le métier de la guerre le moins qu'ils peuvent. Ceux qui ont eu assez de fuccès dans les combats pour obtenir destitres honorables, sont dispensés, pendant quelque tems, du service; & il est rare

qu'ils ne profitent pas de ce privilége. La retraite de ces vétérans, réduit les armées à n'être qu'un vil affemblage de foldats levés à la hâte, dans les différentes provinces de l'empire, & qui ne connoissent nulle discipline.

La maniere de vivre des troupes est digne d'une constitution si vicieuse. Elles mangent le foir une quantité prodigieuse de riz, & prennent après leur soupé des drogues qui les plongent dans un sommeil prosond. Malgré cette mauvaise habitude, l'on ne voit point de garde autour du camp, destinée à prévenir les surprises; & rien ne peut déterminer. le soldat à se lever matin pour l'exécution des entreprises qui exigeroient le plus de cé-lérité.

Les oiseaux de proier, dont on a toujours un grand nombre, réglent les opérations. Les trouve-t-on pensans, engourdis? c'est un mauvais augure qui empêche de livrer bataille: sont-ils sturieux & emportés? on marche au combat, quelques raifons qu'il y air pour l'éviter ou le différer. Cette supersition, ainsi que l'observation des jours heureux ou malheureux, décident du fort des projets les mieux concertés.

On ne connoit point d'ordre dans les marches. Chaque foldat va felon fon caprice, & fe contente de fuivre le gros du corps auquel il est attaché. Souvent on lui voit sur la tête se subsistances, & les ustensiles nécessaires pour les prépares; tandis que ses armes sont portées par sa femme, communément suivie de plusieurs enfans. Si un fantassin a des parens ou des affaires dans l'armée ennemie, il y passe fans inquiétude, & rejoint ensuite ses drapeaux, sans trouver la moindre opposition à son retour.

L'action n'est pas mieux dirigée que ses préparatis. La cavalerie qui fait toute la force des armées Indiennes, où l'on a un mépris décidé pour l'infanterie, charge assert par le la mousqueterie. Elle craint de perdre ses chevaux, la plupart Arabes, Perfans, ou Tartares, qui font toute sa fortune. Ceux qui composent ce corps, également respecté & bien payé, ont tant d'attachement pour leurs chevaux qu'ils en porrent quelquesois le deuil.

Autant les Indiens redoutent l'artillerie ennemie, autant ils ont confiance en la leur, quoiqu'ils ignorent également, & la manière de la traîner, & celle de s'en fervir. Leurs canons, qui ont tous des noms pompeux, & qui font la plupart d'une grandeur gigantesque, sont plutôt un obstacle qu'un instrument de victoire.

ACTOR C.

Ceux qui ont l'ambition de se distinguer, s'enivrent d'opium, auquel ils attribuent la vertu d'échausser le sang, & de porter l'ame aux actions héroïques. Dans cette ivresse passagere, ils ressemblent bien plus, par leur habillement & par leur fureur impuissante, à des semmes fanatiques, qu'à des hommes déterminés.

Le prince qui commande ces troupes méprifables, monte toujours fur un éléphant richement caparaçonné, où il est à la fois, & le général & l'étendart de l'armée entiere qui a les yeux sur lui. Prendil la suite ? est-il tué ? la machine se détruit. Tous les corps se dispersent, ou se rangent sous les enseignes de l'ennemi.

Ce tableau que nous aurions pu étendre, fans le charger, rend croyables nos fuccès dans l'Indolan. Beaucoup d'Européens même, jugeant de se qu'on pourroit dans l'intérieur du pays, par ce qui a été opéré fur les côtes, pensent que la conquête entiere des contrées, pourroit s'entreprendre sans témérité. Cette extrême consiance leur est venue de ce que dans des positions où aucun ennemi ne pouvoit les harceler sur leurs derrieres, ni intercopter les secours qui leur arrivoient, ils ont vaincu des tisserans & des marchands timides, des armées sans courage & fans discipline, des princes soibles, jaloux les uns des autres, toujours en guerre avec leurs voisns ou avec leurs sujets. Ils ne veulent pas voir, que s'ils s'ensonçoient dans les prosondeurs de l'Inde, ils auroient tous péris avant d'être arrivés au milieu de leur carrière. La chaleur excessive du climat, des fatigues continuelles, des maladies sans nombre, le défaut de subsistances, réduiroient les conquérans à rien, quand même les troupes qui les harceleroient ne leur feroient courir de dangers d'aucune espece.

Supposons cependant, si l'on veut, que dix mille soldats Européens ont parcouru, ont ravagé l'Inde d'un bout à l'autre; qu'en résultera-t-il? Ces forces suffiront-elles pour affurer la conquête, pour contenir chaque peuple, cheque province, chaque canton; & si elles ne sufficient pas, qu'on nous dise de quelle augmentation

de troupes on aura bef.in?

Qu'on admette la domination folidement établie, la fituation du conquérant ne fera pas beaucoup meilleure. Les revenus de l'Indoftan feront abforbés dans l'Indoftan même. Il ne reftera à la puiffance de l'Europe qui aura conçu ce projet d'ufurpation, qu'un grand vuide dans fa population, & la honte d'avoir embraffé des chimeres.

La question que nous venons d'agiter

est devenue affez inutile, depuis que les Européens ont travaillé eux - mêmes à rendre leurs succès dans l'Indostan plus difficiles. En affociant à leurs jalousies mutuelles les naturels du pays, ils les ont formés à la tactique, à la disc pline, aux armes. Cette faute politique a ouvert les yeux aux fouverains de ces contrées. L'ambition d'avoir des troupes aguerries les a faifis. Leur cavalerie a mis plus d'ordre dans ses mouvemens; & leur infanterie, jusqu'alors si méprisée, a pris la confistance de nos bataillons. Une artillerie nombreuse & bien servie, a défendu leur camp, a protégé leurs attaques. Les armées mieux composées & plus réguliérement payées, ont été en état de tenir plus long-tems la campagne.

Ce changement que des intérêts momentanés avoient empêché, peut -être, de prévoir, pourra devenir avec le tems affez confidérable pour mettre des obstaclés insurmontables à la passion qu'ont les Européens de s'étendre dans l'Indostan, pour les dépouiller même des conquêtes qu'ils y ont faites. Sera-ce un bien? Sera-ce un mal? C'est ce que nous allons discuter.

Lorsque les Européens voulurent commencer à négocier dans cette opulente région, ils la trouverent partagée en un grand nombre de petits états, dont les uns étoient gouvernés par des princes du pays, & les autres par des rois Patanes. Les haines qui les divisoient leur mettoient presque continuellement les armes à la main. Indépendamment de ces guerres de province à province, il y en avoit une perpétuelle entre chaque fouverain & ses sujets. Elle étoit entretenue par des régiffeurs ou fermiers, qui pour se rendre agréables à la cour, faisoient toujours outrer la mesure des impôts. Ces barbares ajoutoient à ce fardeau le poids plus accablant encore des vexations. Leurs . rapines n'étoient qu'un moyen de plus pour conferver leurs places dans un pays où celui qui donne davantage a toujours raifon.

Cette anarchie, ces violences, nous perfuaderent, que pour établir un commerce for & permanent, il falloit le mettre fous la protection des armes; & nous bâtimes des comptoirs fortifiés. Dans la fuite, la jaloufie, qui divise les nations Européennes aux Indes comme ailleurs, les précipita dans des dépenses plus considérables. Chacun de ces peuples étrangers se crut obligé, pour n'être pas la victime de ses rivaux, d'augmenter ses forces.

Cependant notre domination ne s'étendoit pas au delà de nos forteresses. Les marchandises y arrivoient des terres assez paisiblement, ou avec des difficultés qui

n'étoient pas infurmontables. Après mêine que les conquêtes du Koulikan eurent plongé dans la confusion le nord de l'Indostanis, la tranquillité continua sur la côte de Coromandel. Mais la mort de Nizam El-moulouk, Souba du Decan, y alluma un

incendie qui fume encore.

La disposition de cette immense dépouille, appartenoit naturellement à la cour de Delhy. Sa foiblesse enhardit les enfans de Nizam à se disputer la richesse de leur pere. Pour se supplanter ils eurent recours tour à tour aux armes, aux trahisons, au poifon, aux affassinats. La plupart des aventuriers qu'ils affocierent à leurs haines & à leurs crimes, périrent au milieu de ces horreurs. Les seuls Marattes qui formoient une nation, qui épousoient tantôt un parti, tantôt un autre, & qui avoient fouvent des troupes dans tous, paroiffoient devoir profiter de cette anarchie , & marcher à la souveraineté du Decan. Les Européens ont prétendu avoir un grand intérêt à traverser ce dessein profond, mais secret; & voici pourquoi.

Les Marattes, ont-ils dit, font voleurs par les loix de leur éducation, par les principes de leur politique. Ils ne respectent point le droit des gens; ils n'ont aucune connoissance du droit naturel, ou du droit civil; ils portent par-tout avec eux la désolation. Le seul bruit de leur approche fait un désert des contrées les plus habitées. On ne voir que ronfusion dans tous les pays qu'ils ont subjugués, & les manusactures y sont anéanties.

Cette opinion fit penser aux nations Européennes, prépondérantes à la côte de Coromandel, que de tels voisins y ruineroient entiérement le commerce, & qu'il ne serois plus possible de remettre des fonds aux courtiers, pour tirer des marchandises de l'intérieur des terres, sans que ces spads fussent entevés par ces brigands. Le dessir de prévenir un malheur, qui devoir ruiner leur fortune, & leur faire perdre le fruit des établissemens qu'elles avoient formés, suggéra à leurs agens l'idée d'un nouveau système.

Dans la fituation actuelle de l'Indostan, publierent-ils, il est impossible d'y entretenir des liaisons utiles sans la protection d'un état de guerre. La dépense, dans un si grand éloignement de la métropole, ne peut être foutenue par les seuls bénésices du commerce, quelque considérables qu'on les suppose. C'est donc une nécessité de se procurer des possessions sur sour fournir à ces frais énormes, & par conséquent des possessions qui ne soient pas médiocres.

médiocres.

Cet argument, imaginé vraisemblablement pour masquer une grande avidité ou une ambition sans bornes, mais que la

passion trop commune des conquêtes a fait trouver d'un si grand poids, pourroit bien n'être qu'un fophisme. Il se présente pour le combattre, une foule de raisons physiques, morales & politiques. Nous ne nous arrêterons qu'a une, & ce sera un fait. Depuis les Portugais, qui, les premiers, ont porté dans l'Inde des vues d'agrandiffement, jufqu'aux Anglois equi terminent la liste fatale des usurpateurs; il n'y a pas une feule acquisition ni grande, ni petite, qui, à l'exception du Bengale & des lieux où croiffent les épiceries, ait pu a la longue payer les dépenses qu'a entraînées fa conquête, qu'a exigées fa confervation. Plus les possessions ont été vastes, plus elles ont été onéreuses à la puissance ambitieuse, qui, par quelque voie que ce pût être, avoit réuffi à les obtenir.

Il en fera 'toujours ainfi. Toute nation qui aura acquis un grand territoire, voudra le conserver. Elle ne verra sa sûreté que dans des places fortifiées, & l'on en élevera fans nombre. Cet appareil de guerre éloignera le cultivateur & l'artiste, également allarmés pour leur tranquillité. L'efprit des princes voifins se remplira de soupcons; & ils craindront, avec raison, de se voir la proie d'un marchand devenu conquérant. Dès-lors, ils méditeront la ruine d'un oppresseur, qu'ils n'avoient reçu dans leurs ports, que dans la vue d'augmenter leurs tréfors & leur puissance. Si les circonstances les réduisent à des traités, ils ne les figneront qu'en jurant, dans leur cœur, la perte de celui avec lequel ils seront alliance. Le mensonge sera la base de tous leurs accords. Plus long-tems ils auront été réduits à seindre, & plus ils auront eu de loisir pour aiguiser le poignard destiné à frapper leur ennemi.

La crainte bien fondée de ces perfidies. déterminera les usurpateurs à se tenir toujours en force. Auront-ils pour défenseurs . des Européens ? Quelle confommation d'hommes pour la métropole! Quelle dépenie pour les affembler, pour leur faire paffer les mers, pour les entretenir, pour les recruter! Si, par principe d'économie, l'on se borne aux troupes Indiennes ; que pourra-t-on se promettre d'un amas confus de gens sans aveu, dont les expéditions dégénerent toujours en brigandages, & finissent habituellement par une fuite honteuse & précipitée? Leur ressort moral & physique est relâché au point, que la défense de leurs dieux & de leurs foyers, n'a jamais inspiré aux plus hardis d'entr'eux, que quelques mouvemens paffagers d'une intrépidité bouillante. Des intérêts étrangers & ruineux pour leur patrie, éleveront-ils leur ame avilie & corrompue? Ne doit-on pas plutôt préfumer qu'ils seront toujours dans la disposition prochaine

de trahir une cause odieuse, qui ne leur offrira 'aucun avantage permanent & fenfible?

A ces inconvéniens, se joindra un esprit de concussion & de rapine , qui , même dans les tems les plus calmes de la paix, ne différera que peu des ravages de la guerre. Les agens, chargés de ces intérêts éloignés, voudront accumuler rapidement des richeffes. Les gains lents & méthodiques du commerce, ne leur paroîtront pas dignes de leur attention; & ils précipiteront des révolutions qui mettront leurs pieds des lacks de roupies. Leur audace aura fait des maux fans nombre avant que l'autorité, éloignée de fix mille lieues, se soit occupée des soins de la réprimer. Les réformateurs seront impuissans contre des millions, ou ils arriveront trop tard pour prévenir le renverfement d'un édifice qui n'aura jamais eu de base bien folide.

Ce réfaltat nous dispensera d'examiner la nature des engagemens politiques que les Européens ont contractés avec les puisfances de l'Inde. Si ces grandes acquisitions font nuifibles, les traités faits pour fe les procurer, ne sauroient être raisonnables. Il faudra que les marchands, s'ils font sages, renoncent en même tems, & à la fureur desconquêtes, & à l'espoir flateur de tenir dans leurs mains la balance de l'Asie.

La Cour de Delhy achévera de fuccomber fous le faix de ces divisions intestines, o u la fortune sufcirera un prince capable de la relever. Le gouvernement restera séodal, ou redeviendra despotique. L'empire sera partagé en plusieurs états indépendans, ou n'obéira qu'à un seul maître. Ce seront les Matrates ou les Mogols, qui donneront des loix. Ces révolutions ne doivent pas occuper, les Européens. L'Indostan, quelle que soit sa destinée, fabriquera des toiles. Ils les acheteront, ils nous les vendront : voilà tout.

Inutilement on objecteroit, que l'esprit, qui, de tout tems, a régné dans ces contrées, nous a forcés de fortir des régles ordinaires du commerce ; que nous femmes armés sur les côtes; que cette position nous mêle, malgré nous, dans les affaires de nos voifins; que chercher à nous trop isoler. c'est tout perdre. Ces craintes paroîtront un fantôme aux gens raisonnables, qui favent que la guerre en ces régions éloignées, ne peut qu'être encore plus funeste aux Européens qu'aux habitans; & qu'elle nous mettra dans la nécessité de tout envahir, ce qu'on ne peut se promettre ; ou d'être à jamais chassés d'un pays où il est avantageux de conserver des relations.

L'amour de l'ordre, donnera même plus d'extension à ces vues pacifiques. Loin de regarder les grandes possessions comme né-

cessaires, on ne désespérera pas de pouvoir se passer un jour de postes fortifiés. Les Indiens font naturellement doux & humains, malgré le caractere atroce du defpotifme qui les écrafe. Les peuples anciens, qui trafiquoient avec eux, se louerent toujours de leur candeur, de leur bonne-foi. Cette partie de la terre est actuellement dans une position orageuse pour elle & pour nous. Notre ambition y a femé partout la discorde; & notre cupidité y a inspiré de la haine, de la crainte, du mépris pour notre continent. Conquérans usurpateurs, oppresseurs aussi prodigues de sang qu'avides de richesses : voilà ce que nous avons paru dans l'Orient. Nos exemples y ont multiplié les vices nationaux, & nous y avons enseigné à se défier des nôtres.

Si nous avions porté chez les Indiens des procédés établis fur la bonne foi; si nous leur avions fait connoître que l'utilité réciproque est la base du commerce; si nous avions encouragé leur culture & leur industrie, par des échanges également avantageux pour eux & pour nous : infensiblement, on se seron concilié l'esprit de ces peuples. L'heureuse habitude de traiter surement avec nous, auroit fait tomber leurs préjugés & changé peut -être leur gouvernement. Nous en serions venus au point de vivre au milieu d'eux, de sormer autour

autour de nous des nations stables & solidement policées, dont les forces auroient protégé nos établissemens par une réciprocité d'intérêt. Chacun de nos comptoirs sur devenu pour chaque peuple de l'Europe, une nouvelle patrie, où nous aurions trouvé une streté entière. Notre situation dans l'Inde, est une suite de nos déréglemens, des systèmes homicides que nous y avons portés. Les Indiens pensent ne nous rien devoir, parce que toutes nos actions leur ont prouvé que nous ne nous croyions tenus à rien envers eux.

Cet état violent déplaît à la plupart des peuples de l'Afie, & ils font des vœux ardens pour une heureuse révolution. Le désordre de nos affaires doit nous avoir mis dans les mêmes dispositions. Pour qu'il résul-ât un rapprochement solide de cette unité d'intérêt à la paix & à la bonne intelligence, il fuffiroit peut-être que les nations Européennes qui trafiquent aux Indes, convinssent entr'elles, pour ces mers éloignées, d'une neutralité que les orages, si fréquens dans leur continent, ne dussent jamais altérer. Si elles pouvoient se regarder comme membres d'une même république, elles seroient dispensées d'entretenir des forces, qui les rendent odieuses & qui les ruinent. En attendant un changement que l'esprit de discorde, qui nous agite, ne permet pas d'espérer si-tôt, convient-il à l'Europe Tome II.

de continuer le commerce des Indes, par des compagnies exclusives, ou de le rendre libre? c'est la derniere question qui nous reste à examiner.

#### CHAPITRE L.

L'Europe doit-elle rendre libre le commerce des Indes, ou l'exploiter par des compagnies exclusives?

SI nous voulions la décider par des généralités, elle ne feroit pas difficile à réfoudre. Demandez si dans un état qui admet une branche de commerce, tous les citoyens ont droit d'y prendre part ; ta réponse est si simple, qu'elle n'est pas même susceptible de discussion. Il feroit affreux que des sujets, qui partagent également le fardeau des chaînes fociales & des dépenses publiques, ne participassent pas également aux avantages du pacte qui les réunit ; qu'ils eussent à gémir , & de porter le joug de leurs institutions, & d'avoir été trompés en s'y foumettant.

D'un autre côté, les notions politiques fe concilient parfaitement avec ces idées de justice. Tout le monde fait que c'est la liberté qui est l'ame du commerce, &

# & politique. Liv. V.

qu'elle est feule capable de le porter à fon dernier terme. Tout le monde convient que c'est la concurrence qui déve-loppe l'industrie, & qui lui donne tout le ressort dont elle est susceptible. Cependant depuis plus d'un siecle, les fairs n'ont cesse d'être en contradictions avec ces prin-

cipes. Tous les peuples de l'Europe qui font le commerce des Indes, le font par des compagnies exclusives; & il faut convenir que des faits de cette espece sont impofans , parce qu'il est bien difficile de croire , que de grandes nations, chez qui les lumieres en tout genre ont feit tant de progrès, se soient constamment trompées pendant plus de cent années fur un objet si important, sans que l'expérience & la discussion aient pu les éclairer. Il faut donc, ou que les défenseurs de la liberté aient donné trop d'étendue à leurs principes, ou que les défenseurs du privilege exclutif aient porté trop loin la nécessité de l'exception. Peut-être aussi en embraffant des opinions extrêmes, a-t-on pallé le but de part & d'autre, & s'est-on également éloigné de la vérité.

Depuis qu'on agite cette question fameuse, on a toujours cru qu'elle étoit parfairement simple; on a toujours supposé qu'une compagnie des Indes étoit efsentigliement exclusive, & que son existence tenoit à celle de son privilege. De là les défenseurs de la liberté ont dit : les privileges exclusifs font odieux, donc il ne faut point de compagnie. Leurs adversaires, au contraire, ont répondu : la nature des choses exige une compagnie, donc il faut un privilege exclusif, Mais si nous parvenons à faire voir, que les raisons qui s'élevent contre les privileges ne prouvent rien contre les compagnies, & que les circonstances qui peuvent rendre une compagnie des Indes nécessaire, ne font rien en faveur de son privilege; si nous prouvons que la nature des chofes exige à la vérité une affociation puissante, une compagnie pour le commerce des Indes ; mais que le privilege exclusif tient à des causes particulieres, en sorte que cette compagnie peut exister sans être privilégiée, nous aurons trouvé la source de l'erreur commune, & la folution de la difficulté.

Qu'est-ce qui constitue la nature des choses en matiere de commerce? Ce sont les climates, les productions, la distance des lieux, la forme du gouvernement, le génie & les mœurs des peuples qui y sont foumis. Dans le commerce des Indes, il faut aller à six mille lieues de l'Europe chercher les marchandises que fournissent ces contrées: il faut y arriver dans une saison déterminée, & attendre qu'une

# & politique. Liv. V.

389

autre faison ramene les vents nécessaires pour le retour. Il résulte delà, que les voyages consomment environ deux années, & que les armateurs ne peuvent espérer de revoir leurs fonds qu'au bout de ces deux années, Premiere circonstance essentielle.

La nature d'un gouvernement, fous lequel il n'y a ni surete ni propriété, ne permet point aux gens du pays d'avoir des. marchés publics ; ou de former des magafins particuliers. Ou'on se représente des hommes accablés & corrompus par le defpotifme, des ouvriers hors d'état de rien entreprendre par eux-mêmes; & d'un autre côté , la nature plus féconde encore que l'autorité n'est avide, fournissant à des peuples paresseux une subsistance qui fuffit à leurs besoins, à leurs desirs : & l'on fera étonné qu'il y ait la moindre industrie dans l'Inde. Aussi pouvons-nous affurer qu'il ne s'y fabriqueroit presque rien, fi l'on n'alloit exciter les tifferands l'argent à la main, & si l'on n'avoit la précaution de commander un an d'avance, les marchandises dont on a besoin. On paie un tiers du prix, au moment où on les commande; un second tiers, lorsque l'ouvrage est à moitié fait; & le dernier tiers enfin, à l'instant de la livraison. Il résulte de cet arrangement, une différence fort considérable sur le prix & sur

# 390 Histoire philosophique

la qualité; mais il réfulte aussi la nécefsité d'avoir ses sonds dehors une année de plus, c'est-a-dire, trois annnées au lieu de deux : nécessité effrayante pour des partieuliers, sur-tout en considérant la grandeur des fonds qu'exigent ces entreprises-

En effet, les frais de navigation & les risques étant immenses, il faut nécessairement pour les courir, rapporter des cargaifons complettes, c'est-à-dire, des casgaifons d'un million ou quinze cents mille livres, prix d'achat dans l'Inde. Or, quels font les négocians ou les capitalistes même, en état de faire des avances de cettenature; pour n'en recevoir le rembourfement qu'au bout de trois années ? Il y en a fans doute très-peu en Europe; & parmi ceux qui en auroient la puissance il n'y en a presque aucun qui en eût la volonté. Confultez le cœur humain ; ce font les gens qui ont des fortunes médiscres qui courent volontiers de grands risques, pour faire de grands profits. Mais lorfqu'une fois la fortune d'un homme est parvenue à un certain dégré, il veut jouir, & jouir avec sureté. Ce n'est pas que les richesses éteignent la soif des richesses, au contraire', elles l'allument fouvent ; mais elles fournissent en même tems mille moyens de la fatisfaire, fans peine & fans danger. Ainfi d'abord fous ce point de vue, commence à naître la nécessité de former

des affociations, où un grand nombre de gens n'héfiteront point de s'intéreffer, parce que chacun d'eux en particulier ne ríquera qu'une parrie de sa fortune, & mesurera l'espérance des profits sur la réunion des moyens que peut employer la fociété entiere. Cette nécessité deviendra p'us sensible encore, si l'on considere de près la maniere dont se font les achats, dans l'Inde, & les précautions de détail. qu'exige cette opération.

Pour contracter une cargaison d'avance, il faur plus de cinquante agens différens répandus à trois cents, à quatre cents, à cinq cents lieues les uns des autres. Il faur, quand l'ouvrage est fini, le vérifier, l'auner, fans quoi les marchandises seroient bientôt défectueuses par la mauvaise soi des ouvriers, également corrompus par leur gouvernement, & par l'influence des crimes en tout genre, dont l'Europe depuis trois siecles leur a donné l'exemple.

Aprèstous ces détails, il faut encore d'autres opérations qui ne font pas moins nécessaires. Il faut des blanchisseurs, des barchisseurs de toile, des emballeurs, des blanchisseurs même qui renferment des étangs dont les eaux soient choisses. Il seroit bien difficile, sans doute à des particuliers, de faisse d'émbrasser et ensemble de précautions; mais en supposant que leur industrie leur en fournit la possibilité; ce ne pourroit ja-

mais être qu'autant que chacun d'eux feroit un commerce suivi; & des expéditions toujours fuccessives. Car tous les moyens que nous venons d'indiquer ne se créent pas d'un jour à l'autre, & ne peuvent fe maintenir que par des relations continuelles. Il faudroit donc que chaque particulier fût en état, pendant trois années de fuite, d'expédier fuccessivement un vaiffeau chaque année, c'est-à-dire, de débourfer quatre millions de livres. On fent bien que cela est impossible, & qu'il n'y a qu'une fociété qui puisse former une pareille entreprise.

Mais il s'établira peut-être dans l'Inde dss maifons de commerce, qui feront toutes ces opérations de détail, & qui tiendront des cargaisons toutes prêtes pour les vaisseaux qu'on expédiera d'Europe.

Cet établissement de maisons de commerce à six mille lieues de la métropole, avec des fonds immenses pour faire les avances nécessaires aux tisserands, nous paroît une chimere démentie par la raison & par l'expérience. Peut-on croire de bonne foi que des négocians qui ont une fortune faite en Europe, iront la porter en Afie, pour y former des magafins de mousselines, dans l'espérance de voir arriver des vaisseaux qui n'arriveront peutêtre pas, ou qui n'arriveront qu'en trèspetit nombre, & avec des fonds infuffisans? Ne voit-on pas, au contraire, que l'efprit du retour s'empare de tous les Européens qui ont fait une petite fortune dans ces climats & qu'au lieu de chercher à l'accroître par les moyens faciles que leur offre le commerce particulier de l'Inde & le service des compagnies, ils se pressent d'en venir jouir tranquillement dans leur patrie.

Vous faut-il de nouvelles preuves & de nouveaux exemples? Voyez ce qui se passe

en Amérique.

Si l'on pouvoit supposer que le commerce & l'espoir des profits qu'il donne. fussent capables d'attirer les Européens riches hors de chez eux, ce feroit, fans doute, pour aller se fixer dans cette partie du monde bien moins éloignée que l'Afie, & gouvernée par les loix , par les mœurs de l'Europe. Il femble qu'il feroit tout simple de voir des négocians acheter d'avance le fucre des colons , pour le livrer aux vaisseaux d'Europe à l'instant de leur arrivée; en recevant d'eux en échange des denrées qu'ils revendroient à ces mêmes colons lorsqu'ils en auroient besoin. C'est cependant tout le contraire qui arrive. Les négocians établis en Amérique ne font que de fimples commissionnaires, des facteurs. qui facilitent aux colons & aux Européens l'échange réciproque de leurs denrées ; mais qui sont si peu en état de faire activement

# 394 Histoire philosophique

le commerce par eux-mêmes, que lorsqu'un vaisseau n'a pu trouver le débit de sa cargaison, elle reste en dépôt pour le compte de l'armateur, chez le commissionnaire auquel elle avoit été adressée. D'après cela, on doit conclure que ce qui ne se fait pas en Amérique se feroit encore moins en Asie, où il faudroit de plus grands moyens, & où il y auroit de plus grandes difficultés à vaincre. Nous ajouterons que l'établissement supposé des maisons de commerce dans l'Inde, ne détruiroit point la nécessité de former en Europe des sociétés, parce qu'il n'en faudroit pas moins débourfer pour chaque armement douze ou quinze cents mille livres de fonds, qui ne pourroient jamais rentrer que la troisieme année au plutôt.

\* Cette nécessité une fois prouvée dans tous ses cas, il en résulte que le commerce de l'Inde est dans un désordre particulier, puisqu'il n'y a point, ou presque point de négocians qui puissent l'entreprendre & le suivre par eux - mêmes, avec leur proprefonds, & sans le secours d'un grand nombre d'affociés. Il nous reste à prouver que ces sociétés démontrées nécessaires, seroient portées par leur intérêt propre & par la nature des choses, à se réunir en une seule & même compagnie.

Deux raisons principales viennent à fappui de cette proposition : le danger

# & politique. Liv. V.

de la concurrence dans les achats & dans les ventes , & la necessité des affortimens.

La concurrence des vendeurs & des acheteurs réduit les marchandifes à leur juste valeur. Lorsque la concurrence des vendeurs est plus grande que celle des acheteurs, le prix des marchandifes tombe au desfous de leur valeur; comme il est plus considérable, lorsque le nombre des acheteurs surpasse celui des vendeurs. Appliquons ces notions au commerce de l'inde.

Lorsque vous supposez que ce commerce s'étendra en proportion du nombre d'armemens particuliers qu'on y deftinera, vous ne voyez pas que cette multiplicité n'augmentera que la concurrence des acheteurs, tandis qu'il n'est pas en votre pouvoir d'augmenter celle des vendeurs. C'est comme si vous conseillez à des négocians d'aller en troupe mettre l'enchere à des effets, pour les avoir à meilleur marché.

Les Indiens ne font prefque aucune conformation des productions de notre fol & da notre industrie. Ils ont peu de besoins, peu d'ambition, peu d'activité. Ils se passeroient facilement de l'or & de l'argent de l'Amérique, qui loin de leur procurer des jouissance, n'est qu'un aliment de plus à la tyrannie sous la-

quelle ils gémiffent. Ainfi comme la valeur de tous les objets d'échange n'a d'autre mesure que le besoin & la fantaisse des échangeurs, il est évident que dans l'Inde nos marchandises valent très-peu. tandis que celles que nous y achetons valent beaucoup. Tant que je ne verrai pas des vaisseaux Indiens venir chercher dans nos ports nos étoffes & nos métaux, je dirai que ce peuple n'a pas besoin de nous, & qu'il nous fera nécessairement la loi dans tous les marchés que nous ferons avec lui. De-là il fuit, que plus il y aura de marchands Européens occupés de ce commerce plus la valeur des productions de l'Inde augmentera , plus celle des nôtres diminuera; & qu'enfin ce ne sera qu'avec des exportations immenses que nous nous procurerons les marchandifes qui nous viennent de l'Afie. Mais fi par une fuite de cet ordre de choses , chacune de sociétés particulieres est obligée d'exporter plus d'argent, fans rapporter plus de marchandises, il en résultera pour elles une perte certaine, & la concurrence qui aura entamé leur ruine en Afie, les pourfuivra encore en Europe pour la confommer; parce que le nombre des vendeurs étant alors plus confidérable, tandis que celui des acheteurs est toujours le même, les fociétés feront obligées de vendre à

meilleur marché, après avoir été forcées d'acheter plus cher.

L'article des affortimens n'est pas moins important. On entend par affortiment la combinaison de toutes les especes de marchandifes que fournissent les différentes parties de l'Inde, combinaison proportionnée à l'abondance ou à la diserte connue de chaque espece de marchandise en Europe. C'est de-là principalement que dépendent tous les succès & tous les profits du commerce. Mais rien ne feroit plus difficile dans l'exécution, pour des fociétés particulieres. En effet, comment voudroit-on que ces petites sociétés isolées, fans communication, fans liaifon entr'elles, intéressées au contraire à se dérober la connoissance de leurs opérations, remplissent cet objet effentiel? Comment voudroiton qu'elles dirigeassent cette multitude d'agens & de moyens, dont on vient de montrer la nécessité ? Il est clair que les fubrécargues ou les commissionnaires incapables de vues générales, demanderoient tous en même tems la même efpece de marchandises, parce qu'ils croiroient qu'il y auroit plus à gagner. Ils en feroient parconféquent monter le prix dans l'Inde, ils le feroient baisser en Europe . & causeroient tout-à-la-fois un dommage inévitable à leurs commettans & à l'état,

## 398 Histoire philosophique

Toutes ces confidérations n'échapperoient certainement point aux armateurs &
aux capitalifes, qu'on folliciteroit d'entrer dans ces fociétés. La crainte de fe
trouver en concurrence avec d'autres fociétés, foit dans les achats, foit dans
les ventes, foit dans la composition des
assortimens, rallentiroit leur activité. Bientot le nombre des sociétés diminueroit,
& le commerce, au lieu de s'étendre, se
renfermeroit tous les jours dans un cercle
plus étroit, & finiroit peut-être pur s'anéantir.

Ces fociétés particulieres feroient donc intéressées, comme nous l'avons dit, à fe réunir ; parce qu'alors tons leurs agens, foit à la côte du Coromandel, foit à la côte du Malabar, foit dans le Bengale, liés & dirigés par un fystême suivi, travailleroient de concert dans les différens comptoirs, à affortir les cargaisons qui devroient être expédiées du comptoir principal; tandis que par des rapports & une relation intimes, toutes ces cargaifons formées fur un plan uniforme, concourroient à produire un affortiment complet, mesuré sur les ordres & Jes instructions qui auroient été envoyés d'Europe.

Mais on espéreroit vainement qu'une pareille réunion pût s'opérer sans le concours du gouvernement. Il y a des cas où les hommes ont besoin d'être excités, & c'est principalement, comme dans celui-ci, lorsqu'ils ont à craindre qu'on ne leur refuse une protection qui leur est nécessaire, ou qu'on accorde à d'autres des faveurs qui porroient leur nuire. Le gouvernement de son côté ne seroit pasmoins intéressé à favoriser cette association, puisqu'il est constant que c'est le moyen le plus fûr, & peut - être l'unique, de se procurer au meilleur marché possible les marchandises de l'Inde, nécesfaires à la confommation intérieure de l'état, & à l'exportation qui s'en fait au dehors. Cette vérité deviendra plus senfible par un exemple très-simple.

Supposons un négociant qui expédie un vaiffeau aux Indes avec des fonds confidérables. Ira-t-il charger plusieurs commissionnaires dans le même lieu d'acheter les marchandises dont il a besoin? Non, fans doute; parce qu'il fentira qu'en exécutant fort secrétement ses ordres chacun de leur côté, ils se nuiroient les uns aux autres, & feroient monter nécoffairement le prix des marchandises demandées; en sorte qu'il en auroit une moindre quantité avec la même fomme d'argent, que s'il n'est employé qu'un seul commissionnaire. L'application n'est pas difficile à faire ; c'est l'état qui est le négociant , & c'est la compagnie qui est le commisfignnaire.

Nous avons prouvé jusqu'à présent que dans le commerce des Indes, la nature des choses exigeoit que les citoyens d'un état fussent réunis en compagnie; & pour leur intérêt propre, & pour celui de l'état même; mais nous n'avons encore rientrouvé d'où l'on pût induire que cette compagnie dût être exclusive. Nous croyons appercevoir, au contraire, que l'exclusse dont les compagnies Européennes ont toujours été armées, tient à des causes particulieres qui ne sont point de l'esfence de ce commerce.

Lorsque les différentes nations de l'Europe imaginerent fuccessivement qu'il étoit de leur intérêt de prendre part au commerce des Indes, que les particuliers ne faisoient pas, quoiqu'il leur fût ouvert depuis long-tems, il fallut bien former des compagnies, & leur donner des encouragemens proportionnés à la difficulté de l'entreprise. On leur avança des fonds; on les décora de tous les attributs de la puissance fouveraine; on leur permit d'envoyer des ambaffadeurs ; on leur donna le droit de faire la paix & la guerre, & malheureusement pour elles & pour l'humanité, elles n'ont que trop usé de ce droit funeste. On sentit en même tems qu'il étoit nécessaire de leur affurer les moyens de s'indemniser des dépenses d'établissement, qui devoient

être très-confidérables. De-là les privileges exclusifs, dont la durée fut d'abord fixée à un certain nombre d'années, & qui se sont ensuite perpétués par des circonstances que nous allons développer.

Les prérogatives brillantes que l'on avoit accordées aux compagnies, étoient, à le bien prendre, autant de charges impofées au commerce. Le droit d'avoir des forteresses, emportoit la nécessité de les construire & de les défendre: Le droit d'avoir des troupes, emportoit l'obligation de les recruter & de les payer. Il en étoit de même de la permission d'envoyer les ambassadeurs, & de faire des traités avec les princes du pays. Tout cela entraînoit après foi des dépenses de pure représentation, bien propres à arrêter les progrès du commerce, & à faire tourner la tête aux gens que les compagnies envoyoient aux Indes pour y être leurs facteurs, & qui en arrivant se crovoient des souverains, & agissoient en conféquence.

Cependant les' gouvernemens trouvoient fort commode d'avoir en Afie des especes de colonies, qui, en apparence, ne leur coûtoient rien; & comme en laissant toutes les dépenses à la charge des compagnies, il étoit juste de leur afsurer tous les profits, les privileges ont été maintenus. Mais si au lieu de s'arrêter à cette prétendue économie du moment. on eut porté ses regards vers l'avenir, & qu'on eut lié tous les événemens que la révolution d'un certain nombre d'anmées, amene naturellement dans fon cours, on auroit vu que les dépenses de souveraineté, dont il est impossible de déterminer la mesure, parce qu'elles sont subordonnées à une infinité de circonfrances politiques; absorberoient plutôt ou plus tard, & les bénéfices & les capitaux du commerce : qu'il faudroit alors que le tréfor public s'épuifat pour venire au fecours de la compagnie privilégiée, & que ces faveurs tardives, qui n'apporteroient de remede qu'au mal déjà fait, sans en détruire la cause, laitseroient à perpéruité les compagnies de commerce dans la médiocrité & dans la langueur.

Mais, pourquoi les gouvernemens nereviendroient-ils pas enfin de cette erreur? Pourquoi ne reprendroient-ils pas une charge qui leur appartient, & dont lepoids, après avoir accablé les compagnies, finit toujours par retomber tout entierfur eux? Alors la nécessité de l'exclussé s'évanouiroit. Les compagnies existantes, que des relations anciennes & un crédit établi rendent précieuses, seroient soigneu-

fement conservées. L'apparence du monopole s'élaigneroit d'elles à jamais, & la liberté leur offriroit peut-être des objets nouveaux, que les charges attachées au privilege ne leur auroient pas permis d'embraffer. D'un autre côté , le champ du commerce ouvert à tous les citoyens, se fertiliseroit sous leurs mains. On les verroit tenter de nouvelles découvertes, formerdes entreprises nouvelles. Le commerced'Inde en Inde, fur de trouver un débouché en Europe, s'étendroit encore & prendroit plus d'activité. Les compagnies attentives à toutes ces opérations, mesureroient leurs envois & leurs retours fur les progrès du commerce particulier ; & cette concurrence, dont personne ne seroit la victime, tourneroit au profit des différens états.

Ce fystème nous femble propre à concilier tous les intérêts, tous les principes, Il ne nous paroit susceptible d'aucune objection raisonnable, soit de la part des défenseurs du privilege exclusif, soit de la part des défenseurs de la liberté.

Les premiers diroient-ils que les compagnies fans privilege exclusif n'auroient qu'une existence précaire, & seroient bientôt ruinées par les particuliers?

Vous étiez donc de mauvaile foi, leur répondrois-je, lorsque vous souteniez que

## 404 Histoire philosophique

le commerce particulier ne pouvoit pas réussir ? Car, s'il parvient à ruiner celui des compagnies, comme vous le prétendez aujourd'hui, ce ne peut être qu'en s'emparant malgré elles, par la supériorité de ses moyens & par l'ascendant de la liberté, de toutes les branches dont elles font en possession. D'ailleurs, qu'est-ce qui conflitue réellement vos compagnies? ce font leurs fonds, leurs vaisseaux, leurs comptoirs, & non pas leur privilege exclusif. Qu'est-ce qui les a ruinées ? ce sont les dépenses excessives, les abus de tout genre, les entreprises folles, en un mot, la mauvaise administration, bien plus destructive que la concurrence. Mais si la distribution de leurs moyens & de leurs forces est faite avec sagesse & économie; si l'esprit de propriété dirige leurs opérations, je ne vois point d'obstacle qu'elles ne puissent vaincre, point de succès qu'elles ne puissent espérer.

Ces succès seroient-ils ombrage aux défenseurs de la liberté ? Diroient-ils à leur tour que ces compagnies riches & puisfantes épouvanteroient les particuliers, & détruiroient en partie cette liberté générale & absolue, si nécessaire au com-

merce.

Cette objection ne nous surprendroit pas de leur part ; car ce sont presque tou-

jours des mots qui conduisent les hommes, & qui dirigent leurs démarches & leurs opinions. Je n'excepte pas de cette erreur le plus grand nombre des écrivains économiques. Liberté de commerce, liberté civile. Nous adorons avec eux ces deux divinités tutélaires du genre humain. Mais sans nous laisser séduire par des mots, nous nous attachons à l'idée qu'ils repréfentent. Que demandez-vous, dirois-je à ces respectables enthousiastes de la liberté? que les loix abolissent jusqu'au nom de ces anciennes compagnies, afin que chaque citoyen puisse se livrer sans crainte à ce commerce, & qu'ils aient tous également les mêmes moyens de se procurer des jouisfances, les mêmes ressources pour parvenir à la fortune. Mais si de pareilles loix, avec tout cet appareil de liberté, ne sont dans le fait que des loix très - exclusives. leur langage trompeur vous les fera-t-il adopter? Lorsque l'état permet à tous ses membres de fiire des entreprises qui demandent de grandes avances, & dont par conféquent les moyens sont entre les mains d'un très-petit nombre de citoyens, je demande ce que la multirude gagne à cet arrangement. Il femble qu'on veuille fe jouer de sa crédulité, en lui permettant de faire des choses qu'il lui est impossible de faire, Anéantiflez les compagnies en to-

# 406 Histoire philosophique

talité, le commerce de l'Inde ne se sera que par un petit nombre de négocians accrédités.

Je vais plus loin; & en faisant abstraction des privileges exclusifs je poserai en fait que les compagnies des Indes, par la maniere dont elles font conftituées, ont affocié à leur commerce une infinité de gens, qui fans cela n'y auroient jamais eu de part. Voyez le nombre des actionnaires de tout âge, qui participent aux bénéfices de ce commerce ; & vous conviendrez qu'il eût été bien plus resserré dans la supposition contraire; que l'existance des compagnies n'a fait que l'étendre, en paroissant le borner ; & que la modicité du prix des actions doit rendre très - précieuse au peuple la conservation d'un établiffement qui lui ouvre une carriere que la liberté lui auroit fermée.

Dans la vérité, nous croyons que les compagnies & les particuliers réuffiroient également, fans que les fuccès des uns puffent nuire au fuccès des autres, ou leur donner de la jaloufie. Les compagnies continueroient à exploiter des objets qui, exigeant par leur nature & leur étendue de grands moyens & de l'unité, ne peuvent être embraffés que par une afficiation puiffante. Les particuliers, au contraire, s'adonneroient à des objets, qui font à peine apperçus par une grande compagnie, & qui, avec le secours de l'économie, & par la réunion d'un grand nombre de petits moyens, deviendroient pour eux une source de richesses.

C'est aux hommes d'état, appellés par leurs talcus au maniement des affaires publiques, à prononcer sur les idées d'un citoyen obscur que son expérience peut avoir égaré. La politique ne sauroit s'appliquer affez tôt, ni trop prosondément, à régler un commerce qui intéresse si effentiellement le sort des nations, & qui, vaisemblablement, l'intéresseratoriours.

Pour que les lisisons de l'Europe avec les Inde, discontinuâssent, il faudroit que le luxe, qui a fait dans nos régions des progrès si rapides, jeté de si prosondes racines, sût également prosent dans tous les états. Il faudroit que la mollesse nous à nos ancêtres. Il faudroit que la rivalité du commerce cessat d'agiter, de diviser les narions avides de richesses. Il faudroit des révolutions dans les mœurs, dans les usages, dans les opinions, qui n'arriveront jamais. Il faudroit rentrer dans les bennes d'une nature simple, dont nous paroissons fortis pour toujours.



# TABLE

### DES MATIERES

Contenues dans ce second Volume.

#### A

A CTIONS de la compagnie des Indes, de France, Pag. 114. Leur nombre réduie 144. Leur remboursement établi sur le produit du dixieme , 158. Etat des actions de la compagnie des Indes de Dannemarck,

Aftionnaires de la compagnie des Indes de France. Leurs reprélentations au gouvernement, pour obtenit la liberté de leur administration, 141. Dispensés de répondre des engagemens de la compagnie, 145. Ils remettent au roi toutes leurs propriétée, 156. Droits des actionnaires en Dannemarck.

Adolphe (Gustave), fait sleurir le commarce en Suede, 213 Akebar, empereur des Mogols, bat Badur &

les Portugais réunis, 25
Albassinskoi, ville bâtie par les Russes & prise
par les Chinois, 272

Albert (l'archiduc), en épousant l'infante Isabelle, renonce formellement au commetce des deux Indes, 212, Time II.

Tome 11.

Alexandre VI, fixe les prétentions respectives des Espagnols & des Portugais, Altena, projet de transférer de Copenhague en cette ville le siege de la compagnie Danoise des Indes, Anglois, haine de tous les peuples de l'Inde contr'eux, 186. Leur projet de s'ouvrir une route en Perfe par la mer Caspienne, 277. Leur commerce avec la Chine, 343 Anossi, province de Madagascar, gouvernée sur un autre plan que le reste de l'isle, 13 Anféntiques ( villes ) , leur ascendant nuit aux progrès du Dannemarck, Anson, il trouve un alyle dans l'ifle de Juan Fernandez, Appel de quatre-cents livres par action, 144 & Arabes, ils se repandent dans les Indes au commencement du huitieme fiecle, Archangel , découverte de son port par les Anglois, 288 Argun , en Sibérie ; fes mines d'argent , ibid, Arles, port célebre dans l'ancienne Gaule, 2 Arméniens, attirés à Astracan, par la cour de Peterfbourg, Affortiment , ce qu'on entend par ce mot , 280 Aftracan, la cour de Petersbourg y attire une colonie d'Arméniens, ibid. Atall, lac dans lequeliles Tartares détournent les eaux du Sirth, Aurengzeb , fe rend maître de l'Indostan presqu'entier. A sa mort la puissance Mogole s'affoiblit , Autriche ( maison d'), sa mauvaise administration enleve aux Pays-Bas leur encien éclat, 209. Elle établit une compagnie des Indes oftende, ibid. L'Angleterre & la Hol-

lande déterminent l'empereur à la supprimer,

BABAR, descendant de Tamerlan, détrôné par les Tartares Usbecks, 92. Il se rend maître de l'Indostan, ibid. Il y établit un despotisme violent.

Budur, roi de Guzurate, pour se désendre contre les Mogols, se réconcilie avec les

Portugais,

Balliaderes, danseuses des Indes, 31. Courtisannes consacrées par la religion, aux plaifirs des Brames, 32. Leurs danses, 34. Leurs parures.

Banians, leur maniere de négocier, 28. Simplicité de leur genre de vie , 29. Vertu de leurs femmes, ibid. Belle priere d'un Banian,

Bankibassar, la compagnie des Indes d'Ostende

s'y établit, 211 Bankok, forteresse du royaume de Siam à

à l'embouchure du Mexan , 52 Baskirs ( le pays des ) , ses mines d'or & d'ar-

gent,

Belgique, proscription des productions étrangeres dans ce pays,

Bengale (le), la France obligée, par le traité de 1763, à n'y pas construire de fortisteations, ni entretenir des troupes, 164. Verations que les Anglois y exercent sur les François, ibid.

Blondes, les foies de la Chine sont les seules propres à en faire, 331

Boundrian, nom des chefs de la province d'Anossi à Madagascar,

Bait d'aigle, ce que c'est

| Bordeaux, port célebre de l'Ancienne Gaule,    |
|------------------------------------------------|
| Boschowver, facteur Hollandois, favori du      |
| roi de Céylan, 199                             |
| Boftell, nom fous lequel on défigne, en Sue    |
| de, les possessions que le gouvernement        |
| donne aux gens de guerre, 231                  |
| Bourbon (ifle de ), l'édit de 1764 en fai      |
| passer la propriété au gouvernement, 15        |
| Bourdonnais (la), envoyé à l'isle de France, 8 |
| Son caractere 87. Il fonde la colonie de       |
| l'isse de France, 88. Sa réponse à l'un des    |
| directeurs de la compagnie, 90. Projet sage    |
| qu'il ouvrit au gouvernement avant la rup      |
| ture de l'Angleterre avec la France; & com-    |
| ment il échoua, 92. Il bat les Anglois &       |
| prend Madras, 95. Son emprisonnement           |
|                                                |

Buchsrie, foumife au culte du grand Lama, fon commerce avec la Chine, 309, Busset (M. de), conduit Salabetzingue à Aurengabad, 126

С

ACHEMIRE, on y trouve des sectateurs du grand Lama, 266
Cosmáernagor, comment cette colonie seurit par les soins de Dupleix, 94. Prise par les.
Anglois, 128. Sa population actuelle, 164
Constemagne encourage l'agriculture par son exemple, & le commerce par sa protection, 4
Café, le commerce exclusif du café, accordé à la compagnie des Iades de France, 112.
Success de la culture de cet arbre à l'isse de France, 177
Calim, étain de l'Asse, 47
Gamboge (vernis de), 333.

| Cananor, comptoir Hollandois, dans le Ma      |
|-----------------------------------------------|
| labar .                                       |
| Canelle de la Cochinchine, plus shere qui     |
| celle de Céylan, 6                            |
| Canton, port le plus méridional de la Chine   |
| le seul où les Européens soient reçus, 30:    |
| Soies de Canton , 33                          |
| Caron, Chef des François, qui, en 1668        |
| s'etablitent à Surate, 4                      |
| Carnate, province du Malabar, où les Fran     |
| çois sont établis,                            |
| Caspienne (mer), reste de grandeur qu'o       |
| découvre chez les nations pauvres, qui ha     |
| bitent ses bords, 276. Projet de la réuni     |
| au Pont Euxin, par un canal du Tanaïs a       |
| Volga, 28                                     |
| Castanier , maniere dont il a fait le commerc |
| de l'or avec la Chine, 340                    |
| Caveri (le), riviere qui arrose le Tanjaour   |
| 190                                           |
| Cavite, port de Manille, 245                  |
| Caylus (M. le comte-de), il avoit quelque     |
| fragmens d'un vase de porcelaine cru Egyp-    |
| tien,                                         |
| Celtes ramaffent les paillettes d'or de leurs |

rivieres

Cerné, isle à l'Est de Madagascar, 85. Abandonnée successivement par les Portugais & les Hollandois, ibid. Les François y abordent, & changent son nom de Maurice en celui d'Iste de France, 87. Description de cette ifle .

Chales, draps très légers, très-chauds, & trèsfins .

Chandasaeb, investi par Dupleix, de la nababie de Carnate, Charles-Quint , suspend tous les armemens

| 414                     | 1 A B                                 | LE              |               |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| pour les                | Moluques, mo                          | yennant une fe  | mme -         |
| Charles XI              | , roi de Suede                        | , paie les dett | es de         |
| l'état,                 | × .                                   |                 | 232           |
| Chatigam ,              | , les Anglois s<br>aù les Portugais : | 'emparent de    | refois        |
| établis,                | ù les Portugais :<br>166. Vues fu     | r l'échange qu  | ie les        |
| cette pla               | s devroient &<br>ace contre Chan      | dernagor.       | 167           |
| Chava ra                | cine propre à l                       | a reinfure      | 172           |
| Chersonnese             | cine propre à l<br>Cimbrique, au      | jourd'hui Jut   | land,         |
| Chine (la),             | on y trouve des.                      | lectateurs du G | 189.<br>rand- |
| Lama,                   | 271. Conquise p<br>Fartares Mante     | ar Gengiskan,   | 367.          |
| point de                | gens oilifs dan                       | S CE DAYS. 301. | Fri-          |
| ponneri                 | es des Marcha                         | inds Chinois.   | ibid.         |
| Monnoi                  | ies du pays, 30                       | oz. Son com     | nerce         |
| ropéens                 | , ibid. Par mer<br>, 306. Etablisse   | ment des Euro   | péens.        |
| en ce pa                | ys 340. A quell                       | es fommes mo    | ntent.        |
| ce comi                 | ts qu'ils y font,                     | 345. Que devi   | enara-        |
|                         | nassacrés aux Pl                      | hilinnines      | 253           |
| Choulias .              | mahoinérans qu                        | ni font le com  |               |
| de Céyla                | in & le cabocage                      | e ,             | 166           |
| Christiern L            | V, rol de Dann                        | emarck, entre   |               |
|                         | nerce des Indes                       | , fur les offre |               |
| Bofchov                 |                                       |                 | 196           |
| Ebrijtiern V<br>Danoise | , esfaie de remo                      | inter la compi  |               |
|                         | e de ), les An                        | aloie v avoian  | 199           |
| loge,                   | e de j, les lin                       | giors y avoicu  | 343:          |
|                         | remiers habitan                       | s du Dannem     |               |
|                         |                                       |                 | 179           |
| Goblom , éta            | iblissement de                        | la compagnie o  | l'Of-         |
| tende                   |                                       |                 | 20 I:         |

#### DES MATIERES.

| DES MAITERES.                              | 7.7          |
|--------------------------------------------|--------------|
| Cochinchine , conquise par un prince fugit | if du        |
| Tonquin, 56. Elle dois aux femmes la       | dou-         |
| ceur de ses mœurs, ibid. Son gouvernen     | ent.         |
| ceur de les mœurs , ion. Son gouvernes     | 60           |
| 18, Ses productions & fon commerce         | , ,          |
| Code de l'impératrice de Russie. Ce        | 273.         |
| c'eft,                                     |              |
| Colbert , il établit , en 1664 , une compa | ignie        |
| des Indes , 19. Sa mort eft le terme       | a des        |
| profpérités de la France,                  | . 74         |
| Colram, riviere du Tanjaour. C'est un des  | bra <b>s</b> |
| du Cayeri                                  | 197          |
| Commiffaires , funeste influence qu'ils on | t eue        |
| dans la compagnie des Indes de Fra         | nce .        |
| dans la compagnic des andei                | 140          |
| Compagnie des Indes Françoise. Produit     |              |
| Compagnie ass mass Françoite. Froduct      | ence .       |
| ventes , 142. Suspension de son comm       | ou on o      |
| ibid. & 154. Ses engagemens & fes m        | Cair         |
| pour y fatisfaire, 145. Cession qu'elle    | rait         |
| au roi après sa suspension , 154. Erat :   | actuel       |
| de cette compagnie,                        | 157          |
| Condavia, cédée aux François,              | 119          |
| Corée (la), tributaire des Chinois,        | 203          |
| Coromandel, fituation actuelle des Franço  | is fuc       |
| cette côte,                                | 168          |
| Cothoal, espece de notaire dans l'Indo     | ftan .       |
| Golfon, cipece de notaire dans             | 108          |
| Coton , commerce qu'en fait Surate ,       | 40           |
| Conded and the Disease bourg . 22 De       |              |
| Cronstad , port de Pétersbourg , 187. De   | 290          |
| tages de ce port                           | 290          |
|                                            |              |

D

AGOBERT, il réveille le commerce & établit des foires,
Damas de la Chine; ses qualités,
Dannemarch, son ancien état lous les Cimbres,
189. Repeuplé par les Scythes qu'Odin-

conduisoit, 190. Dépeuplé une seconde sois par l'émigration qui ruina l'empire Romain, 191. Au lutirieme siccle il se releve; & s'adonne à la piraterie. Causes de ses succès, ibid. Le christianisme rend les Danois sédentaires, 194. Ils entreprennent le commerce des Indes, & s'établissent dans le Tanjaour, 195. Leur prospérité dure peu, 199. Ils forment une nouvelle compagnie qui n'est pas plus heureuse, 200. Privilege de la société actuelle, 203. Sa situation en Europe & aux Indes, ibid. Marchandise qu'elle exporte & qu'elle importe, 206. Projet de transférer de Copenhague à Altena le siege de cette compagnie,

Dansbourg, forteresse Danoise à la côte de Coromandel, 196

Décan (la foubable du), son étendue & son importance, 116

Delhy, capitale de l'empire fondé par les Patanes, 196

Dim, nom que portent les chefs des différentes provinces de Madagascar, 12
Divy (l'isle de), cédée aux François, 119

Dividende, variation de celui des actions de la compagnie de France,

Dumas, envoyé à Pondichery, obtient de la cour de Delhy, la permission de battre monnoie. Soutient la dignité du nom François,

Dupleix, est nommé à la direction de Chandernagor, 30. Il rend ce comptoir storisant, ibid. Il est appellé à Pondichery, 92. Devient ennemi de la Bourdonnais & le traverse, 95. Fair lever aux Anglois le siège de Pondichery, ibid. Dispose des plus grandes possessions des Indes, 216. Se fair cèder un territoire immense, 117. Est revêtu de la dignité de nabab, 110. Soutient vigoureusement la guerre contre les Anglois 1:7. Et est rappellé,

E

LGASPE (Michel Lopès de l'), chargé de soumettre les Philippines, 148 Elbe, naufrage de quelques Indiens sur les côtes de ce fleuve, du tems d'Auguste; ce qu'on doit penser de cet événement, 276 Eléphants, honneurs que les Siamois sont obligés de leur rendre, Elour (la province d'), cédée aux François,

Elton, Anglois, forme le projet d'établir un commerce entre sa nation & la Perse, par la mer Caspienne,

Embden, compagnie pour les Indes Orientales que le roi de Prusse y établit, 238 Esclaves, privilege exclusif de la traite des es-

claves, accordé à la compagnie des Indes Françoise,

Espagnols, leurs premiers établissemens formés aux Philippines, 247. Etat actuel de leur puissance dans ces illes, ibid. Ce qu'ils pourroient y faire, Engene (le prince), forme le projet d'établis

Eugene (le prince), forme le projet d'établir une compagnie des Indes à Ostende, 203

-

\*\*EMMES, les femmes sont les premieres à se policer,

Féodal (le gouvernement), destructif de tout
commerce,

Gaulois, leur commerce, Gazes, les soies d'Europe n'y sont pas pro-Gémidard , officier de justice dans l'Indostan , Gengiskan, chef des Tartares qui conquirent: la Chine au treizieme siecle, 268, Il porte fes armes fut les rives Occidentales de l'Indus, Genonville, navigateur de Rouen, va aux Indes , TO! Ghilan , ses soies fort estimées , 276 Ginseng, description de cette arbuste, 304 Girard, chef d'une compagnie de Normandie qui envoie aux Indes, IO, Girofle, précautions des Hollandois pour s'en1 approprier le commerce exclusif, Gotombourg, siege de la compagnie des Indes de Suede , 2235 Goths, anciens habitans de la Suede, fondentfur l'empire Romain, Guzurare, description de cette presqu'ise, 22. H A A MB OURG, maintient sa supériorité après l'affoiblissement des villes Anséatiques',

ques',

Harring, pêche du hareng en Suede, 229'

Hoang pon, les vaidleaux Européens sont obligées de s'y arrêter',

Hollandois, état de leur commerce à la Chine,

Holstein, un de ses ducs veut tirer les soies de la Perse par la mer Caspienne, 287/

| T                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| JACQUES (le fort Saint-), citadelle de                                               |
| Manne, 219                                                                           |
| Jamabandi, espece de contrat dans l'Indostan                                         |
| 106                                                                                  |
| Japon, espece de porcelaine connue sous le                                           |
| nom de Japon chiné, 319                                                              |
| Japon (le), son commerce avec la Chine, 306                                          |
| Imaiis, branche du Caucase, 21                                                       |
| Indes, l'Europe doit-elle continuer son com-                                         |
| merce avec les Indes , 348 L'Europe a-t-                                             |
| elle besoin de grands établissemens dans les                                         |
| Indes pour y faire le commerce . 362. L'Eu                                           |
| rope doit-elle rendre libre le commerce de                                           |
| rope doit elle rendre libre le commerce de<br>Indes ou l'exploiter par des compagnie |
| exclutives?                                                                          |
| Indiens, préjugé des Indiens fur leur patrie                                         |
| . 171                                                                                |
| Indostan, traditions des anciens sur ce pays, 97                                     |
| Sa situation au tems des conquêtes d'Ale                                             |
| xandre, 98. Son gouvernement, 101. Sa                                                |
| population, 105. Nulle imposition sur l'in                                           |
| dustrie, ibid. Luxe & tyrannie des empereur                                          |
| Mogols, 110. La puissance Mogole tomb                                                |
| dans l'Indostan, 111. Education de ses jeu                                           |
| nes princes, 116. Etat du pays après la con                                          |
| quête de Thamas Koulikan, 114                                                        |
| Infant (le Cardinal), fait révoquer la défense                                       |
| faite aux Pays Bas, de naviguer aux Inde                                             |
| Orientales, 211                                                                      |
| Irouvenate, province du Malabar, 155                                                 |
| Italie, les expéditions des François en ce pays                                      |
| font naître le luxe en France,                                                       |
|                                                                                      |
|                                                                                      |

#### K

A RIKAL, cédé aux François, 83. Pris par les Anglois, 169. Son commerce, ibid. Kerbechi, riviere qui lett de limite respective aux Russes & aux Chinois, 272. Kimos, espece de nains découverte par les François à Madagascar, Koning (Henri), sair approuver en Suede, le projet d'une compagnie des Indes, 220 Koulikan (Thamas), attaque l'empire Mogol,

ALLI, fon caractere, 131. Eft condamné à être décapité; ce qu'on doit penser de ce jugement, 133 Lama ( le grand ), son culte remonte au-delà de trois mille ans, 265. Réfutation de la tradition sur l'immortalité attribuée au grand Lama, 165. Etendue de la religion Lamique, 266. Elle n'a jamais été altérée par aucun melange. Pour quelle raison, 267 Lauragais (M. le Comte de ), avantages de sa porcelaine, Lavv. fon fystême, Linnœus (M.), il est parvenu à conserver l'arbre du thé . Louis (Saint), restaurateur du commerce de France, Louis X I V. quel prince c'étoit , Lubeck . fait tout le commerce de la Suede , Lumieres, il faut qu'elles éclairent, à la fois, le souverain & le peuple,

Macaco, colonie Portugale, 34x1
Madagafear, defeription de cette iste, 115
Loix & meurus de fes habitans, 12. Forme
finguliere de leurs sermens, 14. Circonstances bisares de leur circoncison, 15. Cérémonies de leurs furdarilles, 16. Ruine dela colonie Françoise qui s'y étoit établie,

Magellan, premier Européen qui reconnut les-Philippines, 245:

Mahamet-Alikan, porté par les Anglois à la nababie du Carnate, 126

Mahmoud, chef des Tartares qui attaquent l'Inde, 196

Manille, capitale de l'isle de Luçon, 249
Mazeradan (le), ses soies fort estimées, 276

Marattes, leur origine, 124! Le Coromandelimplore leur secours, 125; Ils sont trembler l'Indostan, 126. Ils infestent la mer Malabare par leurs pirateries.

Marcara, procure des comptoirs aux François dans l'Inde, 20: Mirignas (Gomez-Pèrez de Las:), entoure Ma-

nille de murailles, 249.

Manies, vainqueur des Cimbres & des Teu-

Martin, fonde Pondichery, 44; Bon ordre

qu'il y fait régner, 655 Mascaregnas, isle nommée depuis isle de Bour-

bon. Sa population & ses productions; elle

| Mazarin, l'industrie est anéantie en Fr<br>fous son ministere,<br>Mazulipasam, état actuel du commerce<br>François en cette ville,<br>Mailleraie (le maréchal de la), achete &<br>les établissemens François formés<br>cette isle,<br>Mergui, port principal du royaume de Si | des<br>168,<br>vend<br>dans |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| margarity partition of                                                                                                                                                                                                                                                        | 52.                         |
| Mines de la Suede,                                                                                                                                                                                                                                                            | 227                         |
| Moines, leur industrie dans les anciens                                                                                                                                                                                                                                       | tems.                       |
| Jo la monarchia Francotte.                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.                          |
| Montafanagar, province des Indes cédée                                                                                                                                                                                                                                        | aux                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Muhamet empereur Mopol , vaincu par                                                                                                                                                                                                                                           | Kou-                        |
| Muhamet, empereur Mogol, vaincu par<br>likan, 113. Ses nababs se rendent inde                                                                                                                                                                                                 | épen-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Munster (traité de ), il défend aux Espa                                                                                                                                                                                                                                      | gnols                       |
| le commerce des Indes                                                                                                                                                                                                                                                         | 212                         |
| Muraille de la Chine : son utilité ;                                                                                                                                                                                                                                          | 267                         |
| Muleade précautions des Hollandois                                                                                                                                                                                                                                            | pour.                       |
| s'en approprier le commerce exclusif,                                                                                                                                                                                                                                         | 177                         |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| TARARS leurs fondions.                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 <b>6</b>                 |

ODIN, religion sanguinaire de ce conquérant,
quérant,
Oiseaux de proie; présages qu'on en tire aux
Indes,
Omrahr, ce qu'ils sont dans l'Indostan, 10+
Opium, ivresse qu'il procure aux Indiens, 374
Or, commerce qu'on en fait avec les Chinois,
339
Orri, chargé des finances de France; son caractere,
Ostende, on y établit une compagnie des Indes, qui bientôt après est détruite, 210

ractere,

ractere,

Oftende, on y établit une compagnie des Indes, qui bientôt après est détruite, 210

P

APIER, secret du papier trouvé à la Chine, avec quelles matieres on le fabrique,

parfit, Persans fugitifs, qui s'établirent dans le Guzurate,

23

Patanes, leur caractere,

111

Pays-Bas, mauvaise administration de la maifon d'Autriche dans ce pays,

2:9

Pekin, liberté accordée aux Russes d'y envoyer une caravanne,

Pétersbourg, devenu mal-à-propos une capitale,

Phaulem (constantin), premier ministre de Siam, établit les François dans ce royaume,

Philippe-le-Bel, encourage les travaux cham-

9hilippe-le-Bel, encourage les travaux champètres & les manufactures, 8
Philippe II., reprend le projet de soumettre les
Manilles, 251

Philippines (les), mœurs des habitans, 145.
Premiers établissemens des Espagnols dans ces isles, 243. Etat actuel de cette colonie, 145. Liations des Philippines avec le Mexique, 153. Ce qu'elles pourroient devenir dans des mains actives.

Pierre prenier, son projet de faite le commerce des Inses par la Tarrarie indépendante, 125. Il servaper des pass voisins de la mer

des Inses par la Tarrarie indépendante, 271, il s'empare des pays voisins de la mer Caspienne, 278. Il a l'ambition de devenie une puillance maritime, 289. Quel jugement on peut porter de ce prince, 291. Placards des productions, loi célebre en Suede,

Poivre (M.) fait entrer dans l'ise de France, des plants de muscadier & de girosier, 178

Pondichery, premier établissement des Francois dans cette place, 43. Ils en sont chasses par les Hollandois qui la leur restituent, 65. Ils perdent de nouveau cette place, par la faute de Lally, 133. Elle est détruite, 134. Ce qu'elle éteit avant cette destruction, 70. Ce qu'elle éteit avant cette destruction, 70. Ce qu'elle est redevenue depuis son rétablifsement, 122. Rapports nécessaires entre cette ville à l'isse de France.

Porcelaine, Linvention en est due aux Chinois, 312. Maniere dont on la fait, 313. Ses différences especes, 315. Quel degré d'estime méritent celles de l'Europe,

Portugais, ils abordent les premiers à la Chine, 345. Leur commerce y est réduit à rien,

Prusse (le roi de ), idée générale de son regne, 236. Il établit à Embden une compagnie pour les Indes Orientales, 238. 1982 une qu'on peut porter de ce prince, ibid. Putola, résidence du grand Lama, 265

zon, rendence de grand Lama,

Pyrard , navigateur François qui va aux Indes 10 avec deux navires.

AGIMENDRT, province de l'Inde, cédée aux François, Rajeputes, descendans des Indiens que combattit Alexandre, Ranguildas, gouverneur du Cabulistan, qui place Babar sur le trône de l'Indostan, 101 Reproche que lui fait un Banian, Reginon , fait une tentative inutile pour le commerce des Indes, Revel , préférable à Cronstad pour des vaifseaux de guerre, Rhubarbe , elle seroit meilleure tirée par terre que par mer, Richelieu, industrie presqu'anéantie sous son ministere . Rodrigue, isle à l'Est de Madagascar, Roger, ce roi de Sicile appelle d'Athenes des ouvriers en foie, Roi du ciel, titre que les habitans de la Cochinchine donnent à leur souverain, Ruffes , leurs courfes fur les terres de la Chine, 270. Langueur de leur commerce avec la Chine, & à quel point il leur conviendroit de le ranimer, 272. Plan sur lequel ils devroient se conduire , 273. Ils s'emparent des provinces voisines de la mer Caspienne, & les abandonnent , 278. A la mort de Koulikan, ils recouvrent l'empire de la mer Caspienne, 279. Gouvernement & popularion de la Russie, 281. Ses revenus, ibid. Son agriculture, 183. Ses mines, ibid. Son commerce , 285. Ses troupes , 287. Samarine, 189. Instabilité dans l'ordre de la succession à l'empire, 291. Nécessité d'y détruire le desporisme, & comment on le pourroit faire, 395.

S

ALABETZINGUE, mis en possession par les François de la soubabie du Décan, 117. Ses protecteurs se perdent pour avoir renoncé à fon alliance, Sandiva (l'isle de), forme un bon port à Chatigam , Sandrocotus, il chasse les Macédoniens de l'Inde, & y regne, Sartarats , capitale du pays des Marattes , 123 Saunders, gouverneur de Madras, Scheringham, isle formée par deux branches du Caveri, 116. Célebre par sa position & par la pagode , 117. Les François l'évacuent , Schirvan, fes foies font fort estimées, 276 Seythes, font la conquête du Nord de l'Eu-Seiks, nation nouvelle au Nord de l'Indostan, fon gouvernement, 122 Sevagi, faccage Surate, 36 Siam, fertilité de ce pays, 46. Sa population, ses cultures & fon commerce détruits par le desporisme, Sibérie, conquife par les Russes, 270. Ses mines, Sirch , riviere du Turkestan , Soie, son invention due aux Chinois, 327. Très-chere & très-rare long - tems en Europe, 328. Qualité de celles d'Italie, d'Efpagne & de France , ibid. Quels avantages: ont celles de la Chine, Sommonacodom, dieu des Siamois,

Sorbonne (la), elle déclare usuraire le dividende des actions, 82

Soubas, nom donné aux principaux gouverneurs dans l'Indostan . 105

Staple, nom sous lequel on désigne, en Suede, les villes qui ont le droit exclusif

de passer le Sund,

Saede, Ses premiers habitans, 216. Changemens que Gustave Vaza fait dans le gouvernement, 217. La liberté rendue à la Suede y amene le commerce & les arts, 218. On y établit une compagnie des Indes, ibid. Etat de la Suede, 224. Sa population 225. Langueur de son agriculture, 227. Ses mines, ibid. Ses manusactures, 218. Sa pèche de hareng, ibid. Son commerce, 230. Sa milice, ibid. Sa marine, 233. Ses revenus & ses testes, ibid. Révolution arrivée dans ce pays, ibid.

Sully, son ministere très utile à la France, 9
Surate, chef-lieu de la compagnie des Indes
de France, 23. Richesse de cette ville, 25.
Sa marine & son commerce, 27. Description de ses maisons, 30. Usage qu'avoient
les habitans de se faire pastrir, ibid. Ses
Balliaderes, 31. Elle déchoit lorsque Sevagi la saccage, 35. L'avidité des Anglois
anéantit presque son commerce, 36. Précaution singuliere contre les invasions des
brigands, ibid. Ses marchandises les plus
communes, 38. Marchandises qu'elle reçoit
en échange,

| יוני                                     |       |
|------------------------------------------|-------|
| ABAC, vente exclusive du tabac a         | ccot- |
| dée à la Compagnie des Indes en Fra      | nce , |
| 145. Histoire des variations de la fern  | ne dú |
| tabac,                                   | 146   |
| Talapoins, moines Siamois,               | SI    |
| Tallicheri, comptoir des Anglois dans le | Ma-   |
| labar,                                   | 159   |
| Tam, instrument de cuivre, qui sert à    | faire |

Tam, inftrument de cuivre, qui sert à faire danser les Balliaderes, 34 Tamerlan, ravage l'Indostan, 100

Tanjaour, description de ce royaume de la côte de Coromandel,

Tartaria, limites de ce vafte pays, 164 Mœurs & religion des Tartares, 265. Ils font la conquête de la Chine & en font chaffés, 268. Ils s'en emparent de nouveau, 262. Pourquoi les Tartares ont adopté les mœurs des Chinois, iiid.

Tche-kiang, province de la Chine ou l'on recueille la foie blanche,

Thé, description de l'arbrisseau qui le produit; ses especes & ses usages, 309. Espérance qu'on a de le multiplier en Europe, 310. Il seroit meilleur si les Russes le riroient de la Chine par tette, 274.

Thibet, pays qui appartient en partie à la Tartarie & en partie à l'Afie, 265. On y adore le grand Lama, 266

Thomb (Saint-), entreprise des François sur cette place, 43

Tommerup (Óvé Giedde de), chef des premiers Danois qui vont aux Indes, 196 Tonquin (le), instruit par les Chinois, 54.

Ses mœurs, fes lumières & fon commerce,

## #30 TABLE DES MATIERES.

Touloufe (le comté de ), sa réunion à la couronne de France,

Trinquebar, bâti par les Danois dans le Tanjaour,

Trinquemale (la baie de ), dans l'isse de Céylan,

42

Ti-chou, arbre qui donne le vernis, comment
on le reccueille & comment on l'emploie, 33 4

## v

ANDALES, anciens habitans de la Suede, 225
Vannes, son commerce avec la Grande-Bretagne, 1
Vaza (Gustave), réunit en sa personne les différens pouvoirs de la Suede, 217

## U

KRAINE, fertilité de ce pays; comment on pourroit remédier à fa dépopulation, 28 à Ubecks, ces Tattares détrônent Babar, 97

## •

168

A NON, comptoir François,

Z

EBU, isle des Philippines où Magellan aborda, 249

Fin de la Table des Matteres,



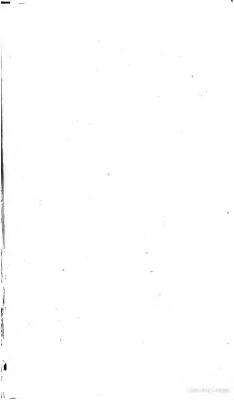



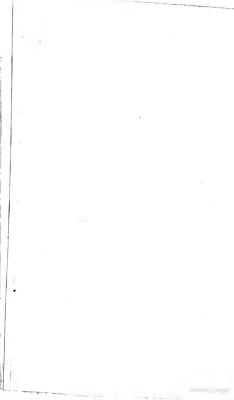

